

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







1 280 E

Trelification

L'autiur des President historiques ext fian- françois d'reus du Radrivair in l'arlement ne a chatiauneur fen the: le 10 May 1714 Sur lequel, et sur atourage 1915 frem dans bon année Litheraire 1767. Le pages 241, éserce une cirtique a lles amere.

16

the all him

# RÉCRÉATIONS

HISTORIQUES,

CRITIQUES, MORALES

ET DÉRUDITION;

L'HISTOIRE DES FOUS EN TITRE D'OFFICE.

Par M. D. D. A. Auteur des Anecdotes des Rois, Reines & Régentes de France. TOME PREMIER.



#### A PARIS,

Chez ROBUSTEL, Libraire, rue Saint Jean de Beauvais.
La Veuve Duchesne, Libraire, rue Saint Jacques.

M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Permission,

ONIVERSITY 9

1 - MAD 1972

OF OXFORD

## AVERTISSEMENT.

 $oldsymbol{L} A$  mode s'étend sur les ouvrages d'esprit, comme sur les ajustemens; & il en est de la profe & des vers, comme des chapeaux & des habits. Au renouvellement des Sciences, la nécessité mit les Commentateurs & les diverses leçons à la mode. Les traductions succéderent aux Commentaires, qui furent l'étoffe dont se servirent les Traducteurs; le regne des Citations entassées a eu son tems; le bel esprie a en le sien. On a produit ensuite, & après une imitation servile & scrupulsuse des Anciens, on a suivi son génie. Le style Asiatique & diffusit le style serré ont brillé tour à tour ; les Romans sans fin, & les nouvelles de cent pages ont nui au goût de l'histoire. La raison & le bon sens ont disparuelevant les pointes & les épigrammes. Ils ont repris le dessus; il n'est forte de goût, a ij

### AVERTISSEMENT.

bon ou mauvais, qui n'ait eu un empire exclusif, jusqu'à celui des Rébus de Picardie, des Turlupinades & des Calembours. C'est sur tout dans la poésse qu'a brillé la fureur de la mode. Nos anciens Poëtes mettoient notre histoire en balades & en rondeaux, & notre ancien Théà\_ tre étoie un monstre composé de dixains, de triolets, de rondeaux simples ou redoubles, & de balades, avec l'envoi. Les sonnets; avec un air plus grave, un ton plus respectable s'emparerent ensuite du Parnasse, & tel de nos Poëtes a rempli des Volumes entiers de sonnets, sans se lasser de cette composition, & sans manquer de leckeurs. Le poëme héroique, tout ennuyeux qu'il soit, s'il ne ressemble pas à LA HENRIADE, 4 succédé au sonnet, & à l'ode. La poésse morale & didactique, & les petits poëmes ent eu leur regne; celui de la poésie est aufourd'hui presque restraint aux drames. Peut être sommes nous à la veille de voir rendere les bouts rimés & les

triolets. Les recueils avec un titre, terminé en ANA, ont aussi eu part aux. révolutions littéraires; saisis avec empressement dans leur nouveauté, les plus méprisables, le Naudeana, le Patianiana, collections indignes des noms dons on a voulu les décorer, ont trouvé des acheteurs: on a lu jusqu'au Poliçoniana. Le grand nombre des mauvais ANA a nui aux bons. Ils ont tous éprouvé le même discrédit. Cependant l'examen tranquille qu'on en fait aujourd'hui permet de les apprécier, & les bons sont estimés. Le tisre n'y met plus le prix. Le HUETIANA, qui est le dernier de ces ouvrages dans l'ordre des tems, est mis au dessus du Scaligerana des Vassans qui est le premier. Cela m'a fait croire que les amusemens d'un homme de lestres, dans la forme d'un ANA, ne paroissant point dans un tems propre à en imposer par le seul titre, pourroient aussi ne pas dégoûter par ce seul endrois; & que, somme tout autre Livre, ils pourroiens a iii

### vj AVERTISSEMENT

perdre ou gagner l'estime du public, à proportion de leur mérite. Je ne préviendrai point sur la maniere dont ils ont été composés. Il suffit qu'ils instruisent, en amusant, ou du moins qu'ils n'ennuient pas en instruisant.



# TABLE

### ALPHABÉTIQUE

#### DES MATIERES.

Le premier chiffre indique le Tome & le fecond la page.

Á

A CADÉMIT: à quel temps en remonte véritablement l'origine parmi nous, Tome II. page 258.

ALBRET: (Jeanne d') Reine de Navarre. Preuve de ses talens pour la poésie, I. 283.

AMITIÉ, Reflexions sur l'amitié, II. 207.

AMOUR: les révolutions qu'il a opérées dans l'état d'Eléonor Dexmier, & dans celui de Marie Casimire de la Grange d'Arquien, II. 108.

AMOUR DE LA GLOIRE : singulier effet de

cet amour, I. 380.

ANET: ordre chronologique des Seigneurs d'Anet, II. 130. — Description de la fa-

çade du château d'Anet, 135.

ANGOULÈME: (Louise d') mere du Roi François I, injustice de la comparation faite par M. le Président Henault de la mort de cette Princesse avec celle d'Isabelle de Baviere, & celle de Catherine de Medicis, I. 309.

ANGOULEVENT: Fou, du regne du Roi Henri

IV; quelles qualités il prenoit, I. 463.

— Arrêt intervenu entre lui & les Comédiens de l'hôtel de Bourgogne, 42.

— Fait de la contestation sur laquelle cet
Arrêt a été rendu, 43.

ANTIPATHIE: exemples d'antipathies fingti-

lieres , I. 286.

ARCHIAS: imitation en Latin, d'une épigramme Grecque du Poète Archias, sur une hirondelle faisant son nid sur une statuede Médée, I. 345.

ATHALTE: qu'avant la Tragédie d'Athalie, de Racine, il existoit une pièce Latine surle même sujet, & particularités sur cette-

piéce, I. 340.

AUTEURS: Refléxions für l'opinion que l'en aordinairement d'eux, II. 180.

В

BACHOT: Anecdotes sur le Médecin Bachot, & plusieurs épitaphes & épigrammes de sa façon, II. 122.

BALZAC: Traduction d'une Lettre Latine de cet Auteur contre la manie des citations, II. 48.

BARLETTE: (Gabriel) extrait de quelquesuns de ses Sermons, I. 183.

BERTHELOT: Jugement für deux Tragédies du Jésuite Berthelot, I. 244.

BOILEAU: extrait d'une Differtation du Docteur Jacques Boileau, fur les habiliemens: des Eccléfiastiques séculiers, I. 133.

BONNET: particularités sur la vie de M. Bonnet, II. 102.

BORGIA: (César) son épitaphe, I. 278.

Bouru: diverses traductions de l'épigramme Latine de Jacques Bouju : impubes nupsi valido. I. 221.

Bourvalais : (Paul Poisson de ) Anecdotes sur sa naissance, son premier état, sa fortune, & ses revers, II, 14.

BRUSQUET: Fou des Rois Henri II, François II, & Charles IX: traits plaisans & ingénieux de ce Fou, I. 10.

AILLETTE: Fou, du regne de Louis XII, & de François premier, I. 7.

CHANSONS: exemples de chansons ingénieu-

ses & délicates, II. 172.

CHAPELAIN: éloges prodigués à son Poème de la Pucelle, par différens Auteurs de son temps, II. 253.

CHARLES-QUINT : pensées attribuées à ce

Prince, II. 179.

CHARLES IX: Erreur de M. le Président Henault sur ce qu'il prétend qui se passa au Convoi de ce Prince, I. 307.

CHASTERLON: (Sebastien dit Castalion:) extrait du Livre de cet Auteur intitulé: Dialogi Sacri, & jugement sur cet ouvrage , I. 213.

CHATEAUNEUF-EN-THIMERAIS: Suite chronologique des Seigneurs de cette Baronnie,

II. s.

CHEMINAIS: Anecdotes sur le Jésuite Chemi-

nais , H. 96.

CHICOT: Fou du Roi Henri IV, son atta-

chement à ce Prince, I. 37.

CHRISTINE: Anecdotes sur la Reine Christine de Suede, II. 112. - épigramme Latine

contre cette Reine sur le meurtre de Monadelchi son écuyer tué par son ordre, 121. — la même en François, 122. — autre sur le même sujet, ibid.

CITATIONS: traduction d'une Lettre Latine

de Balzac contre la manie des citations, II. 48,

CLOWIS: s'il est vrai que ce Prince tua Ala-

ric de la propre main, I. 304,

Comeres : exposition de l'opinion que les Cometes présagent ses malheurs, & résérations sur cette opinion, II. 54.

CONDÉ: (Louis I, Prince de ) vers sur sa mort, II. 230.

CORNUEL: Anecdotes sur Madame Cornuel & son épitaphe, II. 77.

CORTUSTUS : testament du Jurisconsulte Cor-

tusius, I. 232.

COSNAC: (Daniel de) évêque de Valence; Anecdotes sur ce Prélat, II. 80.

Courir l'Équillette: origine de cette expression, I. 247.

#### D

DAPHNIS ET CHLOÉ: refléxions sur diverses traductions de cette pastorale, II. 74... DATI OU DATHI: (Augustin) abrégé de sa vie, II. 97.

DES BARREAUX: que le fameux sonnet de ce Poète n'est que l'imitation d'un sonnet de Bertaur Desportes, I. 89

DESCHAPELLES: épitaphe du brave Descha-

pelles , I. 177.

DESMATINS, Anecdotes sur la Desmatins, célébre Actrice de l'Opera, II. 64. — son épitaphe, 67.

DESPORTES: (Bertaut) Anecdotes sur ce Poète, 1. 91.

DÉVOTE: testament singulier d'une dévote,

I. 236.

Dévotion: divertissemens bizarres mélés à des cérémonies de dévotion, II. 183.

DIANE DE POITIERS: Jugement sur Diane de Poitiers, II. 137. —— son épitaphe, 139. Du Bellai : (Joachim) jolie épigramme

Du Bellai: (Joachim) jolie épigramme Latine de ce Poète, & les traductions Françoiles qui en ont été faites, I. 287.

Duclos: Anecdotes sur la Duclos célébre

Comédienne, II. 68.

E

CCLÉSIASTIQUES: extrait d'une dissertation du Docteur Jacques Boileau sur les habillemens des Ecclésiastiques séculiers, I. 133.

EDOUARD Roi d'Angleterre : testament de ce

Prince, I. 242.

ÉLOGES: resléxions sur l'insidélité de la plupart des éloges, I. 279.

ENCYCLOPÉDIE: refléxions critiques sur cet

ouvrage, I. 376.

ENVIE: refléxions sur les faux Jugemens que l'envie a porté de nos meilleurs Auteurs, II. 170.

BPIGRAMME: diverses traductions de l'épigramme Latine de Jacques Bouju: impubes mupsi valido, I. 221. — sur qui sur

faite cette épigramme, 223.

ERE-CHRÉTIENNE: rétablissement, contre M. le Président Henault, de la véritable date du Concile, par lequel il sut ordonné que les Actes qui se datoient en Catalogne de

l'année du regne des Rois de France, ne se dateroient plus que de l'Ere-Chrétienne, & du lieu où sur tenu ce Concile, I. 323.

Evêques: portrait que fait faint Bernard des

Evêques de son temps, II. 128.

#### F

FALCONNET Medécin; son caractere & fon éloge, L. 86.

FEMMES PUBLIQUES: qu'elles ont autrefois formé en France un état autorisé, I. 249.

FOI ET HOMMAGE: réfutation de l'erreus dans laquelle est tombé M. le Président Henault, en supposant que le Roi Philippe le Bel a abrogé l'usage de la soi & hommage dûs par les Rois de France pour les Fiess par eux tenus, relevans de leurs sujets, & qu'il a converti la prestation de ces soi & hommage en une indemnité, II.

Fous: histoire des Fous en titre d'office de

nos Rois, I. r.

FRANÇOIS I: infcription en vers faite par Merlin de Saint-Gelais, pour le cœur de ce Prince, I. 176.

FROLLAND: Anecdores fur M. Frolland Avo-

cat, II. 149.

#### G

GAGUIN: Jugement sur le Poème Latin de l'Immaculée Conception, composé par cet Auteur, & obscénité de l'ouvrage, II. 184.

GAUSSIN: Anecdotes fur la Demoiselle Gausfin, II.72.

GAZETTE: origine de ce mot, & ancienneté de l'usage de la Gazette, I. 258.

GUILLAUME: (Maître) Fou du Roi Henri IV, traits plaisans de ce Fou, I. 32.

### DES MATIERES. xîij

Н

HABITS: extrait d'une Differtation du Docteur Boileau fur les habiltemens des Eccléfiastiques séculiers, I. 133.

HENAULT: (M. le Président) erreur de cet

historien sur différens faits, I. 307.

HEPTAMERON ou Nouvelles de la Reine de Navarre: exemple des débauches des Moines, du temps de cette Reine, tiré de cer ouvrage, I. 167.

HEURES DES REPAS : quelles elles étoiene

anciennement, I. 170.

3

JAMET: (Lyon) Conte de cet ancien Poète, I. 178. — Anecdotes sur le lieu de sa naissance, sur sa vie & sur sa descendance, 179.

Jésurres: plusieurs épigrammes contre les ci-devant soi-disans Jésuires, II. 157.

ISNORANCE des quinzième & feizième fiécles: (refléxions sur l') I. 367. — exemples de cette ignorance, 369 — autres exemples, II. 173.

Imitations de plusieurs anciens Contes,

I, 106.

JONC-VERD: investiture par le jonc-verd,

I. 245.

JURISPRUDENCE: Differtation sur deux anciens monumens de Jurisprudence publiés par M. Terrasson, dans son histoire de la Jurisprudence Romaine, I. 348.

L

A BROSSE: (de) inexactitude de M. le Président Henault, dans le récit de la sin malheureuse de Pierre de la Brosse, Minis tre du Roi Philippe le Hardi, I. 3188

M. l'Abbé Ladvocar dans son Dictionnaire portatif, II. 76.

LANGELI: Fou du Roi Louis XIII. Bon mot de ce Fou, I. 50.

LAW: abregé de sa vie, & sa descendance,

LE SAGE: particularités sur cet Auteur & fur son Roman du Diable boiseux, II.

LIMEUIL: Chanson sur les amours de la belle Limeuil, I. 284.

LOUIS LE JEUNE: par quelle raison ce Prince eut le surnome de JEUNE, & quelle étoit autresois la véritable signification du mot JUNIOR, I. 31 r. — s'il est vrai que Louis le Jeune sit une faute en restituant l'Aquitaine à Eléonor après son divorce avec cette Princesse, 314.

LUBOMISKI: extrait du Livre de Vanitate Confiliorum, composé par Stanislas Lubomiski. Grand Maréchal de Pologne, H. 187. — Anecdotes sur l'Auteur, 205.

LULLI: extrair d'une Lettre de Seneçay à Clèment Marot sur ce qui s'est passé à l'atrivée de Lulli aux Champs Elisées, II. 217.

#### M

MANUSCRITS: combien ils étoient précieux autrefois, II. 1...

MARIAGE PAR PROCUREUR: exemples de plusieurs mariages par procureur, II. 87.

— usage qui se pratiquoit dans ces sortes de mariages, 89.

MARIAGE DES PRÊTRES : qu'autrefois les

Prêtres se sont maries, II. 209.

MARION DE LORME : abrégé de sa vie, I. 68. --- paralelle de Marion de Lorme avec Ninon Lenclos, 77.

MAROT : (Clément) Anecdotes sur ce Poete. & Differtation servant à l'intelligence de ceux de ses ouvrages où il parle de Luna, II. 160.

MATHURINE: folle du remps du Roi Henri

IV , I. 38.

MOINES : exemple des débauches des Moines, tiré de l'Heptameron de la Reine de Navarre, I. 167.

MOLIERE: traits d'envie lancés de son temps

contre lui, II. 169:

MONLUC: inscription en vers François pour le cœur du Maréchal de Monluc, I. 177. MORALITÉS ridicules des quinzième & sei-

ziéme siécles, I. 352.

MOYEN DE PARVENIR : que plusieurs des Contes insérés dans cet ouvrage ne sont pas originaux, & de quelle source l'Auteur les a tirés, I. 350. - clef de diffézens traits satyriques semés dans le Livre du moyen de parvenir, IL 83.

MURET: Anecdotes fur ce sçavant, & sa justification du crime à lui reproché par Sca-

liger, I. 281.

MYSTERES: ce qu'on entendoit autrefois par ce mot, & exemples de mysteres joués en France en diverses occasions, L 261.

AIN 5: Anecdotes sur l'usage des Rois & des Grands Seigneurs d'avoir des Nains, I. 55. - épitaphe de Nicolas FERRI Nain du Roi Stanislas, 57. NERON: éloge de ce Prince, par Lucain, I. 275. NERVEZE: (Antoine de) Jugement sur ces

Poëte, I. 378.

NOBLESSE: importance de la noblesse est Allemagne, II. 91. — vanité des Castillans sur la noblesse, 93. — résléxions sur la noblesse. 94.

NOTRE-DAME DE PARIS: rétablissement contre M. le Président Henault de la véritable date de la construction de cette église,

I. 325.

Ó

VIDE: critique des leçons de différens endroits des ouvrages de ce Poète, fubstituées par Tanneguy Lefevre à celles des anciens manuscrits, II. 231.

Ď.

PARNASSE: histoire du Parnasse & de ses environs, Livre I, Préface, II. 263.
Chapitre premier, sur le Mont Parnasse & savraie position, 266.

Chap. 2, du Temple de mémoire, 271.

Chap. 3, de la fontaine Castalie & de l'Hippocrène, 274.

Chap. 4, du fleuve Parnasse, 279.

Chap. 5, des marais des environs du Parnasse, 280.

Chap. 6. des Bosquets de l'Hélicon & des bois voifins, 281.

Chap. 7, des animaux du Parnasse, 285. Livre second Chap. 1, des habitans du Par-

nasse, 289.

Chap. 2, du Gouvernement du Parnasse, 296. Chap. 3, des états ou ordres du Parnasse, 308.

Chap. 4., des Magistrats du Parnasse, 310.

Chap. 5, des loix du Parnasse, 312.

DES MATIERES. xvij

Chap. 6, des sacrifices & des fêtes célébrées au Parnafie, 317.

Chap. 7, du commerce du Parnasse, 319.

PASQUIER: (Etienne) épigramme de Pasquier fur le Roi Henri III, trop occupé de l'étude de la langue Françoise, II. 259.

Passerat: vers de ce Poète à Henri III, trop occupé de littérature & du soin de perfectionner la langue Françoise, II. 260,

PATIN: (Guy) Jugement sur ses Lettres, II.125 PETRARQUE: son testament, I. 231.

PHILIPPE-LE-LONG: véritable date de la more

de ce Prince, I. 174.

PLAGIAT: exemple d'un plagiat dans la publication, par Chompré, fous son nom, du Dictionnaire de la Fable, I. 374. — autres exemples de différens plagiats, II. 44. & 149.

PLATON: priere en vers Latins, imitée de

celle de Platon, II. 74.

POETE DU ROI: qualité prise par Louis de Neusgermain, sous Louis XIH, & maniers de vers singulière de cet Auteur, I. 51.

— Poètes royaux ou de la Cour; quels peuvent passer pour tels, 55. — Jugement sur les ouvrages de quelques anciens Poètes François, 175. — que les éloges donnés par les Poètes aux Princes sont souvent démentis par l'histoire, 274.

POLITE: Fou contemporain de Triboulet à fous Louis XII, & François premier, I. 7.

PRATIQUE DE RELIGION: Jugement de plufieurs Auteurs graves sur ce qu'on appelle menues pratiques, menues dévotions, IL

: ancienne prononciation de cette lettre dans le Latin, & les débats qu'occasionna entre Ramus & l'Université de Paris, le changement qu'il y introduisit de cette prononciation, I. 289.

ACINE: Jugement sur son Athalie, I. 340.

RAMUS: débats de ce Philolophe avec l'Uniwersité de Paris, lorsqu'il introduisit la maniere actuelle de prononcer en Latin la lettre Q, qui avoit alors la prononciation du K , I. 289.

RATRAMNE: observations sur l'ouvrage de

cet Auteur, I. 131.

RAULLIN: Jugement sur ses Sermons, I. 120. RELIGION: ulages superstitieux & ridicules des siécles d'ignorance, en matiere de Re-

ligion, I. 117.

RICHELIEU: (le Cardinal de) sa vanité d'avoir voulu passer pour exceller dans les Belles-Lettres, I. 58. - dureré de son ministere, 59. - La passion pour Marion de Lorme, 61.

RIME: qu'elle a eu lieu autrefois en France

dans les vers Latins, II. 34.

ROHAN: (le Chevalier de) incertitude des Historiens sur le jour de sa mort, & le nom de ses complices, & recherches sur ces deux objets, I. 293.

ROSEMONDE: épitaphe Latine de la belle Rosemonde maîtresse de Henri II, Roi d'An-

gleterre, II. 156.

C ABLE: (Guillaume du) extrait de ses

Poésies, I. 332.

SAINT-GELAIS: (Mellin ou Merlin de) Jugement sur ce Poète, I. 177. - s'il est vrai qu'il fût bâtard d'Octavien évêque d'Angoulème, 327. — vers Latins de Merlin de Saint-Gelais, 330. — sonnet de lui, sur la vie des Courtisans de Rome,

SALADIN: disposition singuliere de son tel-

tament, I. 243.

Samblançay: (Jacques de la Beaune de) preuve d'une erreur dans laquelle sont tombés plusieurs Historiens modernes sur une circonstance du procès qui lui fut fait, II. 225.

SANSON: (Adrien) Géographe; qu'il se méloit aussi de faire des vers; sonnet de sa façon, I. 347.

SENEÇAY: (Antoine Baudron de) notice des ouvrages de cet Auteur, & extrait d'une Lettre de lui, à Clément Marot sur ce qui s'est passé à l'arrivée de Lulli aux Champs Elisées, II. 217.

SIBILOT: Fou du Roi Henri III, I. 31.

SOBIESKI: (Jean) dit le Grand, Roi de Pologne; extrait de sa Lettre à la Reine son épouse après la victoire par lui remportée à Vienne sur les Turcs, II. 113. — réfléxions sur les honneurs que l'on fit de cette victoire à l'Empereur Léopold, 116. - inscription Latine à la louange de Sobieski, 117.

SORBONNE: Véritable date de la fondation

I, 324.

#### XX TABLE DES MATIERES.

Sor : origine & ancienneré de ce mot dans notre langue, II. 145.

T

Anneguy le Feyre: Jugement sur ce Critique, II. 251.

TESTAMENS exemples de testamens bizarres, 1. 228.

TESTE-NOIRE: testament du Capitaine Tête; noire, I. 229.

THEVENIN DE SAINT-LEGIER: Fou de Charles V, son épitaphe, I. 2.

THONI: Fou du Roi Henri II, I. 30.

TRIBOULET: Fou de Louis XII & de Francois I, traits plaisans de ce Fou, & son epitaphe, I. 6.

Turenne: vers fur la conversion, II. 212.

V

VARIN: Anecdotes sur cet Artiste, I. 82 Vers combinés: exemples de vers de cette espèce, II. 147.

VILLARS: (la Dame de) si c'étoit de ce nom ou de celui de VILLIERS que s'appelloitune des complices de la conspiration du Chevalier de Rohan, I. 293.

VINS: cantons célébrés par nosPoètes pour leurs bons vins . I. 338.

Vivez: (Jean-Louis) efforts des Moines contre son Commentaire sur le Livre de saint Augustin, de la Cité de Dieu, I. 368.

ZAGA-CHRIST prétendu Roi d'Ethiopie: Anecdotes sur cet Aventurier, son épitaphe, & vers à son sujet, I. 224. ZISCHA ou ZISKA Capitaine des Bohémiens:

disposion inguliere de son testament, I-245-

RÉCRÉATIONS

Digitized by Google



# RÉCRÉATIONS HISTORIQUES,

CRITIQUES, MORALES ET DÉRUDITION;

AVEC

L'HISTOIRE DES FOUS EN TITRE D'OFFICE.

Fous en titre d'office de nos Rois.

J'AI appris d'un Echevin de Troyes en Champagne qu'on voyoit encore dans les archives de cette Ville, une lettre de Charles V, où ce Prince marquant aux Maire & Echevins la mort de son Fou, leur ordonne de lui en envoyer un autré, suivant la coutume. L'usage en étoit déja établi, & la Champagne avoit apparemment Tome I.

l'honneur exclusif de fournir des Fous à nos Rois du tems de Charles V. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce Monarque, auquel on a donné le nom de Sage qu'il méritoit, a fait élever deux tombeaux à deux de ses Fous, dont l'un fut inhumé dans l'Eglise de saint Germain-l'Auxerrois à Paris, & l'autre dans l'Eglise de saint Maurice de Senlis; ce tombeau consiste, dit Sauval, dans une tombe de pierre de liais longue de huit pieds & demi, sur quatre & demi de large. Au milieu est couchée sur le côté une figure en habit long, de laquelle les pieds sont d'albâtre de rapport, ainsi que le visage. Elle est coëffée d'une calotte terminée d'une houpe; elle a un capuchon, deux bourfes sur son estomac, & une marotte à la main; autour du tombeau sont taillés avec une délicates-· se une patience incroyables quantité de petites figures dans des niches. On y lit cette épitaphe: CY GÎT THEVENIN DE SAINT LEGIER, FOU DU ROI NOTRE Sire, qui trépassa le xi. Juillet L'AN DE GRACE M. CCC. LXXIV. (1374.) PRIEZ DIEU POUR L'AME DE LI.

R c 1 8.

Il est étonnant que nos Rois ayent Fou: eu DES Fous en titre d'office auprès d'eux, depuis si long-tems, sans qu'il en soit presque rien dit dans nos Historiens. Une preuve que l'usage des Fous est très-ancien à la Cour, se tire du Jeu des Echecs, très-connu sous Charlemagne: tout le monde sait que les Fous sont deux piéces du Jeu des Echecs, qu'on place ordinairement auprès du Roi; ce qui a fait dire à Regnier, dans ses Satyres \*, LES Fous \* Satyr. 14. p. fone aux Echecs les plus proches des 254. du pre-Rois.

Le Fou de Louis XI. éprouva la mé-Paris. chanceté de son caractère violent & emporté. Laissons Brantome rapporter dans son style l'anecdote qu'il nous apprend là-déssus. Il parle de la mort du Duc de Guienne (Charles de France empoisonné, & mort le 24 Mai 1472.) & dit que cela fut fait si secretement que personne ne s'apperçut qu'il eue fait faire le coup, sinon par le moyen de son Fou qui avoit été au Duc son frere, & qu'il avoit retiré avec lui, après la mort de ce Prince; car il étoir plaisant, ajoute Branto-

me, qui l'eût sans doute nommé s'il Brantome, eût sçu son nom\*. » Louis, dit l'Abbé Tom. I. pag. , de Brantome, étant un jour dans l'Ed. de 1666. » ses bonnes prieres & oraisons à Cle-» ry, devant Notre-Dame, qu'il ap-» pelloit sa bonne patronne, & n'ayant » personne auprès de lui, sinon ce Fou, » qui en étoit un peu éloigné, & du-» quel il ne se doutoit qu'il fût si fou, p fat, sot, qu'il ne pût rien rapporter, " il l'entendit comme il disoit : Ah ma » bonne Dame, ma petite Maîtresse, ma » grande Amie, en qui j'ai eu toujours " mon reconfort, je te prie de supplier » Dieu pour moi, & être mon Avoca-» te envers lui, qu'il me pardonne la » mort de mon Frere que j'ai fait em-» poisonner par ce méchant (a) Abbé » de saint Jean-d'Angeli (notés; en-» core qu'il l'eûr bien servi en cela, » il l'appelloit méchant; ainsi faut-il

<sup>(</sup>a) Jean-Favre Versoris, Mostre Bénédictin, Abbé de taint Jean-d'Angelt, Confesseur du Duc: de Guienne, l'empoisonna à Saint-Sever dans une pêche, avec la Dame de Chambes-Monsoreau, Maîtresse du Prince, veuve de Louis d'Amboise, qui partagea la pêche avec son Amant. La soudre écrasa le Moine scélérat dans la grosse tour de Nantes, où le Duc de Bretagne l'avoit, sait mettre. Voyez les Annales de Jean Bouscher, 1y. Part. pag. 278. & 279.

⇒ appeller toujours telles gens de ce » nom;) je m'en confesse à toi com-» me à ma bonne Patronne & Maîtresse. » Mais aussi qu'eussé-je sçu faire! il ne »me faisoit que troubler monRoyaume. » Fais-moi donc pardonner ma bonne » Dame, & je sai ce que je te donne-» rai. (Je pense qu'il vouloit entendre » quelques beaux présens, ainsi qu'il » étoit coutumier d'en faire tous les » ans force grands & beaux à l'Eglise.) » Le Fou n'étoit point si reculé, ni » dépourvu de sens, ni de mauvaises » oreilles, qu'il n'entendît & retînt fort » bien le tout, ensorte qu'il le redit » à lui en présence de tout le monde ⇒ à fon dîner , & à autres , lui repro-» chant ladite affaire, & lui répétant » souvent qu'il avoit fait mourir son » frere. Qui fut étonné? ce fut le Roi... » mais le Fou ne le garda guéres; » car il passa comme les autres, de » peur qu'en réitérant, il fut scandalisé » davantage, «

Je ne connois point les Fous de Charles VIII, ni ceux de Louis XII. Le regne du premier fut de peu de durée, & Anne de Bretagne avoit introduit à la Cour un ton fort sérieux; les Fous n'y devoient pas jouer un grand rôle. Mais cependant, je suis persuadé qu'il y avoit au moins un Fou en titre. Cela étoit d'Etiquette.

TRIBOULET, Fou de Louis XII, & de François 1, a acquis quelque célébrité sous le regne du dernier de ces deux Princes. Ce fut lui qui ayant dit que si Charles-Quint étoit assez fou pour venir en France, & se sier à un ennemi qu'il avoit si maltraité, il lui donneroit son bonnet, & auquel le Roi ayant demandé ce qu'il feroit si l'Empereur passoit, comme s'il eût marché dans ses propres Etats, répondit: Sire en ce cas-là, je sui reprends mon bonnet, & vous en fais présent. Je n'examine point ici si Triboulet avoit raison, je ne rapporte que le bon mot.

On dit que ce même Triboules ayant été menacé par un grand Seigneur, de périr sous le bâton, pour avoir parlé de lui avec trop de hardiesse, alla s'en plaindre à François qui lui dit de ne rien craindre: Que si quelqu'un étoit assez hardi pour le tuer, il le feroit

pendre un quart-d'heure après. Ah! Sire, dit Tribouler, s'il plaisoit à votte Majesté de le faire pendre un quartd'heure avant?

Il passoit avec un Seigneur sur un pont où il n'y avoit point de parapet, ni d'accoudoir; le Seigneur en colere, demanda pourquoi on avoit construit ce pont sans y mettre de gardesous; c'est, lui répondit Triboulet, qu'on ne savoit

pas que nous y passerions.

Du tems de Triboulet, il y avoit à la Cour deux autres Fous; l'un nommée CAILLETTE, qui étoit de ces Fous imbécilles dont la naïveré est telle que leurs actions ou leurs réponses ont quelque chose d'aussi amusant que la vivacité & l'esprit des autres; & l'autre, nommé Polite, étoit à un Abbé de Bourgueil. On peut voir ce que Bonnaventure Desperriers dit de ces deux Fous, dans son second Conte du premier Volume. Il y rapporte aussi une réponse de Triboulet Fou, dit-il, à 25. quarats dont les 24. font le tout. Triboulet étoit à la suite de la Cour à l'entrée du Roi à Rouen; tout fier d'être monté sur un cheval magnisi-A iv

quement caparaçonné, il couroit le galop. Celui qui étoit chargé de sa conduite lui dissoit d'aller plus doucement, sinon qu'il seroit sesse. En! mon chet Maitre, répondit Triboulet, en servant la botte, & donnant de l'épéron, que voulez-vous que je sasse? Je n'ai beau piquer tant que je puis mon cheval

ne veut pas urrêter,

Il avoit des Tablettes où il écrivoit en forme de journal tout ce qui lui paroissoit digne de comparaison avec ses propres actions. Le Roi ayant une dépêche à envoyer à Rome dans un tems extremement limite, & pendait lequel il étoit impossible de faire le voyage, sir chercher un Comier qui se chargeat du paquet, & s'engagear de le remettre. Il s'en présenta un, auquel on donna deux mille écus de récompense avant qu'il montât à cheval; Triboulet ne manqua pas d'em-ployer le fait sur ses Tablettes. Le Roi qui le vit écrire lui en demanda la raison: Parce qu'il est impossible, dit Triboulet, d'aller à Rome en si peu de tems, & parce que, quand cela seroit possible, c'étoit toujours une

folie de donner deux mille écus, dans une occasion ou le quart suffiroit. Mais, dit le Roi, si le Courier ne peut venir à bout d'exécuter sa promesle, & me rend mon argent, qu'aurastu à dire? Il faudra que tu effaces ta remarque. Non, répondit Triboulet, elle subsistera d'une façon ou d'une autre; parce que si le Courier est assez for pour vous rapporter votre argent, j'effacerai le nom de votre Majesté; & je laisserai le sien. S'il ne revient

point, je laisserai le vôtre.

Avant que François entreprit de marcher lui-même à la tête de ses troupes dans la malheureuse Campagne de 1525, où il fut fait prisonnier à Pavie, Triboulet se trouva présent à un entrerien où l'on cherchoit les moyens de se faire un passage en Italie. On en proposa plusieurs, il ne s'agissoit plus que de se déterminer sur le choix. Triboulet prenant alors la parole, vous croyez, Messieurs, ditil, avoir décidé à merveilles, mais ces avis ne me plaisent point : vous ne pensez point à l'essentiel; en! quel est ce point essentiel, lui demanda ton? c'est, reprit il, le moyen de sortir dont personne ne parle. Voulez vous que nous
restions là ? Un Fou peut quelquesois
donner un bon avis, & si celui de
Triboulet eût été bien suivi, François n'eut pas été fait prisonnier à
Pavie. J'ai vu quelque part ce trait mis
sur le compte d'un autre Fou que Triboulet; il étoit mort avant 1538, puisque Jean Vouté dans ses poéses latines, imprimées cette même année
1538 chez Simon de Colines, a
publié l'Epitaphe de Triboulet. La
voici:

Vixi morio, regibusque gratus: Solo hoc nomine; viso num suturus. Regum morio sim joni supremo?

If y en a encore une autre qui ne

vant pas mieux que celle ci.

A Triboulet succeéda BRUSQUET qui se signala dans l'emploi de Fou pu Roi, sous les regnes de Henri II, de François II, & de Charles IX.

\* Math. Cap. \* On trouve un Mémoire fort étendus trans. T. II. sur Brusquet dans la seconde Partie des depuis la p. Capitaines étrangers de Brantome, que la page 290. je vais essayer d'abréger. Brusquet étoit de 2692.

Provençal, il essaya d'abord ses talens en qualité de Chirurgien, ou contrefaisant le Médecin, comme le dit Brantome, au Camp d'Avignon en 1536. Pour opérer dans son art avec plus de succès, & mieux jouer son rôle, il se mit au quartier des Suisses & des Lansqueners; le tempéramment & la bonnne constitution en sauvoit plufieurs, d'autres guérissoient par hazard, & le plus grand nombre alloit ad patres drus comme mouches. Qu'on juge de ses recettes par celle qu'il donna à un Ambassadeur sous le regne de François II. Il n'en venoit guéres à la Cour qu'il n'allât voir pour en tirer quelque présent, ou, comme s'exprime l'Auteur que je copie, pour en escroquer quelque bon brin. Etant alle voir celui dont il s'agit, il le trouva malade d'une colique. L'Ambassadeur qui sonsfroit horriblement demanda à Brusquet s'il ne savoir point quelque remede à son mal? Il répondit qu'il n'en savoit point de meilleur que celui dont il se servoit lui - même ordinairement dans cette maladie à laquelle il étoit fort sujer. Quand ce mal me rient, dit-il

à l'Ambassadeur, je mets le doigt d'une main par le bas, le doigt d'une autre main par en haut, c'est-à-dire, l'un dans la bouche, & l'autre dans l'endroit opposé, & les changeant ainsi de tems en tems pendant l'espace d'une demi-heure, les vents se diffipent par les deux endroits, & je suis soulagé. Brantome ajoute que l'Ambassadeur le crut, & en fit l'essai une bonne demiheure à bon escient; & qu'il en fir le conte dans la chambre du Roi, où il en fut ri. Avec de pareilles recettes, & Les drogues, Brusquet se maintint quelques-tems parmi des malades Suifses & Lansqueners; mais les ravages du Medecin firent enfin ouvrir les yeux sur ses cures. On lui fit même des affaires, & le Connétable Monrmorenci en ayant été instruit, vouloit le faire pendre; c'en étoit fait de Brusquet, si M. le Dauphin, qui commandoit cette Armée, ne l'eût tiré de ce mauvais pas. Il le fir paroître devant lui, le trouva plaisant, & le tira des mains du Prévôt du Camp pour le faire passer à son service. Il parvint par ses plaisanteries à être Valet-de-

Garderobe du Prince, puis Valet-de-Chambre, & enfin Maître de la Poste de Paris, où il sit une très-grande sortune, n'y ayant encore ni voitures publiques, ni chevaux de relais. Comme en sa qualité de Maître de la Poste. il avoit ordinairement cent chevaux chez lui, il prenoît le titre de Capitaine de cent chevaux légers. Naturellement escroc, Brusquet faisoit payer au double & au triple. Il n'y avoit point encore de régle, & Dieu sait celles qu'il y merroit, jusqu'à prendre les effers de ceux qui se servoient de ses chevaux. Son poste à la Courservoit d'excuse à ses fripponneries. Outre la faveur du Roi Henri II, il étoit dans les bonnes graces du Cardinal de Lorraine. Quand ce Prélat alla à Bruxelles jurer la Paix faite avec l'Espagne, il le mena à sa suite, & Brusquet se signala par des tours de son mérier, & par ses saillies qui le firent connoître de Philippe II, qui le trouva fort à son gré, & ne le laissa pas s'en retourner les mains vuides. Brusquet n'étoit pas sans mérite, & il avoir joint l'acquis au naturel; outre son François Provençal, il parloit assez

bien l'Italien & l'Espagnol.

Le pauvre diable, dit Brantome, iouissoit d'une fortune très-arrangée, étoit bien à la Cour & y avoit tous les agrémens que son poste lui pouvoir procurer, lorsqu'on s'avisa de le soupçonner de Huguenorisme. Pour favoriser leur parti, disoit-on, il avoit soustrait plusieurs dépêches qui étoient défavorables aux Huguenots. Ce n'étoit pas tout-à-fait sans fondement que cela se disoit; Brusquet avoit un gendre Huguenot à toute outrance, & ce gendre avoit en effet détourné quesques paquets. Il se perdit avec le pauvre Brusquet son beau-pere, dont la maison fur pillée aux premiers troubles de 1562. Brusquet fut obligé de sortir de Paris & de se sauver chez Madame de Bouillon, & ensuite chez Madame de Valentinois. Il fut bien recu de l'une & de l'autre. La premiere étoit Huguenote, & fille de Diane & de Louis de Brezé son mari. & Madame de Valentinois devoit un asyle à un homme que le Roi Henri II. avoit honoré de la bienveillance.

Mais accourumé à l'agitation de Paris & de la Cour, Brusquet languissoit dans la retraite, & s'y déplaisoit. Il sollicita Strozzi, allié de la Reine Catherine, & fils du Maréchal Strozzi qui avoit aimé Brusquet, & lui écrivit une lettre laquelle, dit Brantome, à qui Strozzi la fit voir, étois erds-bien faite. Il le prioit & le conjuroit d'avoir pitié de lui, & de lui obtenir son pardon, de forte qu'il pût achever ses vieux jours en paix & repos; mais il ne vécut pas long-tems après: le chagrin n'étoit pas naturel à un homme qui avoit eu l'art de faire rire quatre Rois, & leur Cour, (Henri II, François II, Charles IX, & le férieux Philippe II.) fans doute cela prit sur sons rempéramment; Brusquer mourut chez Madame de Valentinois, & suivant les apparences, au château d'Anet près Dreux en 1562 ou 1563. Qu'est devenue sa postérité, sa fille & son gendre? c'est ce qu'il est peu important de favoir, & ce que l'histoire ne nous apprend point. En supposant que Brusquet eût 25 ans, au Camp d'Avignon, où l'Armée du Roi se retrancha en

1536 après la descente de l'Empereur en Provence, il ne devoit pas être fort vieux en 1563. J'ai voulu réunir tous les faits généraux qui peuvent donner une idée suivie de sa vie, avant que d'entrer dans le détail des actions singulieres qui lui ont donné la réputation du Fou le plus plaisant de l'Europe, pour ne pas interrompre le fil de ces anecdotes par des récits qui n'ont rien de nécessairement lié avec les boussonneries qu'on rapporte de Brusquet. Le lecteur n'a qu'à s'imaginer qu'après avoir donné la vie d'un Auteur, je donne la notice de ses ouvrages.

Le Maréchal Strozzi, (Pierte fils du fameux Philippe Strozzi, & de Clarice de Médicis) le plus grand génie de son tems, & le Capitaine (a) le plus savant qui eut existé depuis Xénophon, Polybe & César; le Maréchal de Strozzi, dis-je, s'amusoit des

<sup>(</sup>a) Brantome, Tome 2. page 258. des Capitainesétrangers, parle d'une Traduction en Grec faite par P. Strozzi des Commentaires de César, avec des Obfervations militaires, en Latin, dont la perte est très-regrétable.

plaisanteries de Brusquet, & payoit quelquesois par les tours qu'il lui jouoit, ceux que lui faisoit ce bouffon, contre lequel jamais il ne se fachoit. Strozzi parut un jour devant le Roi avec un manteau de velours noir à manches, brodé en argent. Le manteau fit envie à Brusquet; il alla aux cuisines chercher une lardoire, & tandis que Strozzi s'entretenoit avec le Roi, Brusquet larda tout le derriere de son manteau comme il eût fait un levraut ou un poulet, sans qu'il s'en apperçût; puis tournant le dos du Maréchal vers le Roi: Sire, lui dit-il, ne voilà-t il pas de belles éguillettes fur le manteau de M. Strozzi? Cela lui valut le manteau de ce Seigneur; mais il lui couta quelquetems après cinq cent écus en vaisselle d'argent, que Strozzi lui fit prendre par des filoux. Brusquet chercha à se venger. Le Marcchal étant allé à la Cour sur un cheval qu'il n'eût pas donné pour 500. écus, le laissa à la porte du château, où étoit le Roi, entre les mains d'un laquais; car le nom de Valet-de-pied n'étoit pas en-

core connu comme il l'a été depuis. Brusquet vit le cheval, & s'adressant à celui qui le tenoit, lui dit qu'il venoit de rencontrer M. le Maréchal, qui l'avoit chargé de lui dire d'aller en tel endroit; qu'il pouvoit s'acquitter de sa commission, qu'en attendant il se chargeroit de prendre la bride du cheval. Le laquais le crut & partir. Brusquet emmena le cheval, sui sit couper le crin, & la moitié d'une oreille, s'empara de la felle & de la housse, lui mit une selle de poste & une malle sur la croupe, & lui ayant fait faire la traite de Paris à Lonjumeau, il le renvoya au Maréchal par un postillon, qu'il avoit chargé de dire à Strozzi que s'il vouloit lui céder son cheval pour cinquante écus, il les lui enverroit sur le champ. Strozzi lui renvoya le cheval, & lui ste dire qu'il lui en faisoit présent, sauf à se dédommager. Il en couta deux malliers à Brusquet, & quelques che-vaux dont M. Strozzi disposa. Brusquet naturellement avare fut obligé de demander la paix à M. Strozzi au moins quand il s'agiroit de pareils

jeux, où il y alloit trop du sien. Pour conclure le traité il engagea le Maréchal à prendre un dîner avec ceux de ses amis qu'il voudroit amener; qu'il seroit traité en Prince. Strozzi le crut & y alla, & Brusquet servit à ses conviés trente pâtés dont la vue, & l'odorat avoient tout ce qui pouvoit flater le goût; mais le dedans n'étoit rempli que de vieilles croupieres en morceaux, ou toutes entieres, des mords de bride, des bossetes, des pommeaux de selles, &c. & après le service Brusquet sortit & alla régaler le Roi du repas qu'il venoit de donner au Maréchal, & à ses amis. Le repas de Brusquet fut rendu par M. Strozzi, qui se piquoit de n'être point en reste avec lui; il lui fit manger d'une de ses mules, celle dont se servoit Brusquet pour aller en ville, en ragoût, en fricassée, en pâte, &c. La Reine ayant voulu voir la femme de Brusquet, qui n'avoit pas autrement d'envie de la faire paroître à la Cour, il fallut néanmoins obéir. Mais il prit ses mesures, il dit à sa femme, qu'il at parer comme une Princesse, que la Reine étoit devenue extrêmement fourde; qu'ainsi lorsqu'elle auroit l'honneur de paroître devant elle, elle ne pouvoit parler trop haut. Peut-être, ajouta-t-il, y trouverez-vous le Maréchal Strozzi; il a la même incommodité. D'un autre côté, il dit aussi à la Reine qu'il auroit l'honneur de lui présenter sa femme, puisqu'elle le lui ordonnnoit; mais qu'elle n'en auroit que du désagrément, sa femme étant sourde comme une enclume. Qu'on juge de la conversation : la Reine parloit aussi haut qu'il lui étoit possible, la femme de Brusquet ne se ménageoit point, & quand il s'agiffoit de parler au Maréchal s'approchoit de son oreille, & crioit comme un démon. L'entretien ne dura pas long tems, & la Reine se débarrassa le plutôt qu'elle put de Mademoiselle Brusquet; mais le Maréchal se vengea encore. Il prit la pauvre femme, & ayant fait venir un Valet de Limier, avec un cor de chasse, il lui ordonna de donner du cor à ses oreilles jusqu'à la rendre effectivement sourde. Strozzi étant venu en poste à Paris la veille de Pâques, se retira au Fauxbourg S. Germain, ne voulant pas paroître à la Cour. Brusquet, dont il avoit pris les chevaux pour cette traitte, oua deux Cordeliers du grand Couvent, pour la matinée du jour de Pâques, & leur dir qu'il alloit les conduire chez un Gentilhomme énergumene, ou possédé du diable. qui ne vouloit entendre parler ni de Dieu, ni de ses Saints, & qu'on ne pouvoit pas déterminer à faire ses Pâques, ni même à voir un Prêtre; Qu'ils n'avoient qu'à bien se tenir, qu'ils autoient de l'emploi; mais qu'ils seroient bien payés. Il leur donna un écu à chacun; il n'en fallut pas davantage. Nos deux Cordeliers promirent merveille, & dirent à Brusquet qu'ils en avoient bien vu d'autres, & qu'ils viendroient à bout de leur homme, eut-il dans le corps une légion de diables. Ils vont, Brusquet étoit connu des gens du Maréchal; il entre jusques dans sa chambre avec ses deux Cordeliers. Strozzi étoit au lit, & lisoit. Les Cordeliers le saluent, & lui demandent comment il lui alloit du

corps, & de l'ame? A ce compliment Strozzi, qui n'étoit rien moins qu'ami des moines, leur demande à son tour ce qu'ils viennent faire chez lui, & leur ordonne d'en fortir promptement, s'ils ne vouloient pas lui donner la peine de les faire jetter par les fenêtres. A cela point d'autre réponse que des oraisons, & force eau bénite. Strozzi devenu furieux cherche fon épée attachée au chevet de son lit, suivant l'usage du tems. Un Cordelier plus prompt que lui s'en saisit; le Maréchal se leve, & se jette sur lui pour lui arracher son épée. Il s'éleve un vacarme horrible dans la chambre. Les gens du Maréchal accourent; Brufquet paroît lui-même l'épée à la main, crie au secours, débarrasse les deux Cordeliers, & les emmene, passe l'eau, & va faire au Roi le conte de la possession, & de l'exorcisme de Strozzi. Le Roi qui l'aimoit, envoya aussi-tôt au Fauxbourg S. Germain demander de ses nouvelles, & si les Cordeliers avoient réussi à faire de lui un vraicroyant? On favoit à la Cour que le Symbole du Maréchal étoit chargé de

peu d'articles. Il étoit tout au plus de ceux qui, dit Brantome, s'en tiennent au grand Credo. Cependant pour punir Brusquet, il s'adressa à Monsieur notre Maître d'Oris, Benedicti, ou Divolet, établis dans ces malheureux tems, Inquisiteurs de la Foi à Paris. auprès de qui il se plaignit amérement de l'injure que Brusquet lui avoit faite, & , ce qui étoit bien plus criminel, de celle qu'il avoit faite aux Ministres du Seigneur, en abusant de leur ministere, à l'Eglise, en lui manquant de respect, à Dieu même; que c'étoit un trait d'hérétique; que le Roi vouloit que cette impiété fût punie, & Brusquet mis en prison. Cela fut fait. Monsieur l'Inquisiteur fit son métier, & fept ou huit Sergens conduisirent Brusquet au Fort-l'Evêque; mais celui qui l'y avoit fait mettre l'en tira lui-même, & jamais Brusquet n'eut tant de peur. D'autres que lui auroient été alarmés, & Messieurs les Inquisiteurs faisoient déja trembler les plus honnêtes-gens, Il arriva une aventure moins effrayante à Brusquet; il n'y alloit que de son honneur, & sur cette ma-

tiere il étoit homme à prendre son parti. Il étoit allé à Rome à la suite du Cardinal de Lorraine, en 1555. Strozzi fit paroître un Courier qui se disoit arrivé de Rome, & chargé du Testament de Brusquet, duquel il annonçoit la mort. Par ce Testament, redigé par Strozzi, Brusquet, dans la disposition qu'il y faisoit de ses biens, prioit le Roi de vouloir bien accorder la continuation de la Poste de Paris à sa femme, à condition qu'elle épouseroit le Courier porteur de la nouvelle & du Testament, & à cette condition seulement. Le Roi accorda aisément cette grace à la prétendue veuve, qui fir faire les funérailles de son mari, & se soumit à la condition prescrite par le Testament. Le mariage le fit, & dura environ un mois; le nouvel époux profita du tems pour tirer tous les avantages qu'il put de son mariage. Brusquet, dont la mort avoit été publiée, l'apprit lui-même à Rome. Il fut fort étonné de se trouver mort, bien buvant, & bien mangeant, & plaisantant à la Cour de Rome avec autant de succès, qu'il eût jamais

jamais fait à Paris. Il y revint & succéda à son successeur. Tout ce qu'il put faire pour se venger du Maréchal Strozzi, fut de faire croire à Rome & à Sa Sainteté que le Maréchal difgracié en France, en étoit parti désespéré, & déterminé à aller rejoindre à Alger le fameux Corsaire Dragut; qu'il avoit résolu de prendre le Turban, de faire une descente en Italie, & de surprendre le port d'Ostie, Civita-Vecchia, où il avoit des intelligences, Ancône, & les tréfors de Notre-Dame de Lorette. Ce fut au Cardinal Caraffe, que Brusquer adressa ces nouvelles. On y ajouta foi; Strozzi étoit alors occupé au siége de Calais ( pris le 8 Janvier 1558.) Le voyage de Brusquet à Rome est prouvé par le Sonnet ext. des regrets de du Bellai \* où ce Poëte qui l'adresse au Roi, dit:

\* Œuvres de Joach. du Bellai, T. 6. fol. 31.

BRUSQUET, à son retour, vous racontera, Sire,

De ces rouges Prélats la pompeuse apparence; Leurs mules, leurs habits, leur longue révérence, Qui se peur beaucoup mieux représenter que dire.

Tome I.

B

Il vous racontera, s'il les sait bien décrire, Les mœurs de cette Cour, & quelle différence Se voit de ces grandeurs, à la grandeur de France.

Et mille autres bons points qui sont dignes de rire.

Il vous peindra la forme, & l'habit du Saint Pere,

Qui, comme Jupiter, tout le monde tempere, Avecques un clin d'œil, sa faconde, & sa grace,

L'honêteté des siens, leur grandeur & largesse,

Les présens qu'on lui sit, & de quelle caresse, Tout ce qui se dit vôtre à Rome l'on embrasse,

Nos mœurs ne s'accommoderoient pas avec les actions de Brusquer qui enchantoient toutes les Cours, & tous les Princes de son tems, Qu'on en juge par ce qu'il sit dans un grand festin que Philippe II. donna à Bruxelles chez le Duc d'Albe, lorsque le Cardinal de Lorraine y alla pour y jurer la paix de Cateau-Cambresis, au mois d'Avril 1660 » Ainsau'on frais

\*Capitaines mois d'Avril 1559. » Ainsi qu'on étoit: étrang. T. 2. » sur la sin du fruit, dit Brantome \* 2 P. 2865

» il se vint lancer sur la table, & pre-" nant le bout de la nape se vint à » entortiller de ladite nape, & se con-» tournant toujours d'un bout à l'au-» tre, & amassant peu à peu les plats » par une telle & subtile industrie, » qu'il en accumula & arma son corps, » & en sortant à l'autre bout de la » table, il s'en trouva si chargé qu'à » grand'peine pouvoit-il marcher; & » ainsi chargé de son butin, il passa » la porte par le commandement du » Roi, (Philippes II,) qui dit qu'on » le laissat sortir, riant si extrême-» ment, & trouvant le trait si bon, » plaisant & industrieux, qu'il voulut » qu'il eut le tout, &, ce qui fut un cas » d'étonnement, c'est qu'il ne se blessa » jamais des couteaux qui s'entortille-» tent avec le reste; aussi Dieu aide » aux Fous & aux enfans «.

Le Roi d'Espagne avoit aussi son Fou; mais il n'y entendoit rien auprès de Brusquet, & le Fou Epagnol étoit toujours la dupe du Fou François. Philippe II. l'envoya au Roi, lui rendre le change de Brusquet. Henri chargea son Fou de l'entrerien &

du logement du Fon d'Espagne, qui soutint fort mal l'honneur de la patris. Brusquet le trompoit tous les jours. L'Espagnol avoit quatre chevaux auxquels Brusquer faisoit courir la poste toutes les nuits, faisant accroire à son Confrere que s'ils paroissojent si harassés & amaigris, c'étoit l'eau de la Seine qui en étoit cause. A son départ le Fou du Roi d'Espagne eut pour présent une magnifique chaîne d'or; Brusquet en fit faire une pareille de cuivre bien doré,& trouva le moyen de l'échanger avec celle de l'Espagnol, qui l'emporta pour celle que le Roi lui avoit donnée, Lorsqu'il fut parti, Brusquet écrivit au Roi d'Espagne que son Fou n'étoit qu'un nigaut, un fat, & un sot, qu'il s'étoit laissé duper, & avoit pris une chaîne de cuivre pour une chaîne d'or, & qu'il méritoit d'être fesse à la cuisine pour s'être ainsi laissé tromper. Henri ordonna à Brusquet de renvoyer la chaîne, & l'en récompensa d'ailleurs. Plusieurs personnes étoient occupées à seller une mulle très-vive, & ne pouvoient en venir à bout. Eh! Messieurs, leur dit-il, allez

trouver le Secrétaire de M. le Chancelier, il en viendra bien à bout, il scelle tout. On parloit devant lui des moyens de prendre Calais, & des disficultés de l'entreprise. Il n'y a qu'à, dit Brusquet, y envoyer N...... c'étoit un Conseiller au Parlement dont la réputation n'étoit pas sort entiere, il prendra la place; car il prend tout.

» Je crois, dit Brantome, que si s'on eut été curieux de recueillir » tous les bons mots, contes, traits » & tours dudit Brusquer, on en eût » fait un gros Livre, & jamais il ne » s'en vit de pareils, n'en déplaise à DINAN, à ARLOT, à VILLON; ni à » RAGOT, ni à MOREL, ni à CHICOT, » ni à quiconque a jamais été de ces » plaisans compagnons. Il faut dire de » lui, dit-il ailleurs, que ça été le premier homme pour la bouffonnerie qui fut jamais & qui sera, n'en » déplaise au Morel de Florence, fut » pour le parler, fut pour le geste, » fut pour écrire, fut pour les inven-» tions, bref pour tout sans offenser » ni déplaire «. Tout cela suppose que B iij

Brusquet étoit un homme d'un esprit fin, & délicat même, qui sçut tizer parti des Grands de son tems mieux qu'homme du monde, & que sa folie valoit bien la sagesse d'un autre.

Thoni contemporain de Brusquez eut aussi la qualité de Fou d'Henri II. Il étoit de Picardie près de Coucy, & avoit d'abord appartenu à M. le Duc d'Orléans qui l'obtînt avec peine de sa mere, parce que, disoit cette bonne Dame, aussi sage que ses enfans, elle le destinoit à l'Eglise, & vouloit le faire Prêtre, pour qu'il priât Dieu pour deux de ses fils morts Foux, & dont l'un avoit appartenu en cette qualité à M. le Cardinal de Ferrare & s'il vous plaît, dit Brantome qui me fournit encore des Mémoires pour l'histoire de Thoni, voyez l'innocence de cette pauvre mere; car le petit Thoni étoit plus fou que les deux autres. Il eut pour maîtres deux autres Fous, LA FARCE & GUY. Après la mort de M. le Duc d'Orléans, il passa au service du Roi Henri II, qui l'aimoit, & s'en amusoit beaucoup. Le Connétable de Montmorenci, qui

cherchoit en tout à plaire à son Maître, montroit aussi beaucoup d'amitié à Thoni, qui l'appelloit même son pere, sans que le Connétable s'en formalisâr. Encore Thoni ne lui donnoit-il ce nom d'amitié que quand le Connétable étoit en faveur. Imitant en cela la conduite de la Cour qui ne caresse pas les malheureux. C'étoit, disoit le Connétable lui même, qui en sit l'expérience après la mort d'Henri II, le plus sin Fou courtisan qu'il vit jamais. Brantome dit que le Roi ordonna à Ronsard de faire l'épitaphe de Thoni. Suivant les apparences, Charles IX est le Roi dont il s'agit, & sous le regne duquel mourut Thoni. J'ai cherché cette épitaphe dans mon édition, & ne l'ai point trouvée.

Sibilor parut sous Henri III, & s'acquita de l'office de Fou du Roi avec tant de distinction qu'on a longtems dit en proverbe, être aussi sou que Sibilor, & que Fou & Sibilor ont long-tems signissé\_la même chose. Dans la harangue du R'ecteur Rose.

de la Satyre Menippée, Rapin, qui en est l'Auteur, fait dire à Rose en s'adressant au Duc de Mayenne, qu'il ne lui manque que des Hoquetons & Sibilot pour être Roi; c'est-à-dire, que si le Duc eût eu des Hoquetons, & un Fou à gages, sa maison eût été aussi completre que celle d'un Roi. Il en est aussi parlé dans la Confession de Sancy, ch. 7. page 199.

Nous connoissons deux Fous sous Henri IV, Maître Guillaume &

Сиссот.

MAÎTRE GUILLAUME étoit Normand, né à Louviers, s'appelloit MARCHAND. On le donna au jeune Cardinal de Bourbon qui s'en divertissoit, aussi-bien que les personnes qui venoient chez lui. Toute sa science étoit tirée d'un ancien Recueil de contes intitulé: Les Evangiles des Quenouilles, faits & racomptez par plusieurs notables Dames, imprimé à Lyon chez Jean Maréchal en 1593. Outre les visions que son cerveau, naturellement échaussé, lui sournissoit, il avoit encore celles que lui donnoient quan-

tité de tapisseries qu'il avoit vues, le Cardinal du Perron \* dit, qu'il avoit na, p. 157. été aussi souvente sois aux Sermons. La Ed. de 1691. manière de prêcher de son tems étoit très - propre à donner des visions, les Prédicateurs étant souvent euxmêmes des Visionnaires; tels étoient Feuardent, le petit Feuillant, Rose Evêque de Senlis, &c. Mc. Guillaume étoir ennemi mortel des Pages & des Laquais, & portoit toujours sous sa robe un bâton court qu'il appelloit son oysel, & en frapant crioit toujours le premier au meurtre. Il disoit que lorsque Dieu faisoit les Anges, le Diable faisoit les Pages, & les Laquais. Il appelloit le pourvoyeur du Cardinal de Bourbon, le grand Moutonnier de Colcos qui garde les moutons à cheval, parce qu'il l'avoit vu passer suivi de quantité de moutons pour la provision de son Maître. Il se piquoit d'être bon Catholique, & quand il vouloit dire ruiner, il disoit réformer, à cause des troubles auxquels les Protestans qui se donnerent le nom de Réformés, avoient donné lieu. Le Comte de Soissons lui ayant dit un jour d'al-B v

ler mettre son haut-de-chausse bas devant une compagnie de Dames, mais sur-tout de ne pas dire que ce sût lui qui lui avoit donné cet ordre, en lui disant: si l'on te demande qui t'a appris cela? Tu répondras, c'est ma mere: Maître Guillaume obéit au Comte. Les Dames n'ayant pas manqué de se récrier contre cette action & de lui demander, qui lui avoit appris cela, Mesdames, dit Maître Guillaume, c'est Monsieur le Comte de Soissons. Ce Prince le ménaçant, eh! non, non; je me trompe, dit-il, c'est sa mere qui le lui a appris. Le Cardinal du Perron se vante dans le Perroniana de l'avoir fait capot. Maître Guillaume prétendoit qu'il avoit été dans l'Arche de Noé, lui sa femme, (car il étoir marié) & ses enfans. Vous vous trompez, Maître Guillaume, lui dit le Gardinal, il n'y avoit dans l'Arche quehuit personnes, Noé, sa femme, ses: trois fils. & les trois femmes de ses. fils. Vous n'étiez pas Noé? non, ditil; vous n'étiez pas sa femme? il en convint encore; vous n'étiez pas non plus un des fils de Noé? non, din

Maître Guillaume. Etiez-vous une de leurs femmes? non. Eh! bien, lui dit le Cardinal, vous n'éviez donc pas dans l'Arche, ou vous êtes une bête; car à l'exception de ces huit personnes, il n'y avoit que des bêtes dans l'Arche. Maûre Guillaume très-embarrassé ne sçut que dire, sinon que quand on parle des Maieres, on passe les domestiques sous silence ; qu'il étoit un des domestiques de. Noé. C'étoit mal se tirer d'affaire, & le Roi le lui reprochoit souvent. Ildisoit qu'il étoit descendu aux Enfers 🕏 & dans le détail de ses visions, dauboit sur ceux qui lui déplaisoient. Il y avoit, disoit-il, combattu Pythagore. Quand on l'interrogeoit qui étoit celui-ci, qui étoir celui-là, il avoit des réponses admirables, & de certaines expressions qui lui étoient naturelles, & à lui seulement, dit du Perron. Quand on disoit quelque chose à Henri IV', qui ne lui paroissoit pas raisonnable, il renvoyoit celui qui luis parloit à Maître Guillaume. Pendant sa vie, & plus de cinquante ans aprèssa mort, on a introduit Maître Guillaume dans les Satyres de Cour, ou B vi

d'Etat qui ont paru; par-tout on lui fait faire le personnage d'un bon François. Au commencement du siécle passé parut un Livre, connu sous le titre de Bibliothéque de Mastre Guillaume, ou Inventaire de soixante & dix li-vres trouvés dans la Bibliothéque de Maître Guillaume, & en Latin CATALO-Gus Librorum qui reperti sunt in Bibliothecâ M. Guilelmi Morionis Regii post ejus obitum, quibus salse & facile perstringuntur Mores & vitia primatum, & Nobilium Galliæ. Il y en a eu un autre en 1605, intitulé: les Visions de Maître Guillaume. Il est aussi introduit dans les Visions de Quevedo, Vision seconde, page 61.

On parse aussi de Maître Guillaume dans la Chronique des Favoris, pp. 451, 467 & 472, du Recueil des piéces faites contre les trois freres Luynes, Brante & Cadenet, imprimé pour la troisième sois en 1627; dans une autre Piéce intitulée le Retour de la Paix, dans le Passe-partout des Jésuites, &c. Il survécut quelques années au Roi, puisqu'on lui fait dire dans la Chronique des Favoris, qu'il avoit grande

envie de se venger du Connétable de Luynes qui lui avoit rogné sa pension. Cela suppose qu'il vécut jusques vers l'an 1617. Du Perron qui en parle comme d'une personne morte, mourut lui-même en Septembre 1619.

Снісот, autre Fou du même-tems. étoit Gascon, riche, vaillant & trèsaffectionné au service du Roi. Il se trouva en 1591, au siége de Rouen, & y fit prisonnier le Comte de Chaligny, de la maison de Lorraine & le présentant au Roi lui dit : Tien je te donne ce prisonnier qui est à moi. Le Comte désespéré de se voir pris par un homme tel que Chicot, lui donna un coup d'épée au travers du corps, mourut quinze jours après. Dans la chambre où il étoit malade; il y avoit un foldat mourant. Le Curé du lieu, mauvais François & entêté des visions de la Ligue, vint pour le confesser; mais il ne voulut pas lui donner l'absolution, parce qu'il étoit au service d'un Roi Huguenot. Chicot, témoin du refus, se leva de son lit en fureur, pensa tuer le Curé, & l'eût fait s'il eût eu la force; il mourut peu de tems après: on peut voir fur Chicot les remarques sur la Satyre

Menippée.

Il y avoit aussi à la Cour d'Henri IV, une Folle nommée Mathurine, sous le nom de laquelle d'Aubigné a fait un Chapitre de la Satyre intitulée, la Confession de Sancy. C'est le Chapitre premier du second Livre, qui a pour titre : Dialogue de MATHU-RINE & du jeune du Perron. (Jean Davy du Perron, Sieur de la Guette, frere puîné du fameux Cardinal de ce nom). Elle y conteste au jeune du Perron l'honneur de la Conversion de Bernard de Vignolles qui se fit Catholique pour épouser Marguerite de Balagny, Dame de Monsalez, veuve en secondes nôces de Charles de-Montluc, petit-fils du Maréchal de cenom, de Henri Robert Aux-Epaules, Baron de Sainte-Marie du Mont, Lieutenant-de-Roi en Normandie, &c. On convient en effet qu'elle vint à bout de convertir quelques Huguenots avecses bouffonneries. Elle suivit assez longrems la Cour, & y étoit au mois de Décembre 1594, lorsque Jean Chassell

blessa le Roi, qu'il avoit entrepris d'assassiner. D'abord, dit Mezerai dans sa grande Histoire \*, le Roi croyant que c'étoit un trait de MATHURINE, page 11124 qui faisoir la folle, & à laquelle il avoit donné la liberté de se jouer quelquesois avec lui, ne dit autre chose, ' sinon faites retirer cette Folle, elle m'a fait mal. L'Auteur du LUNATIQUE à Maître Guillaume, parle de Mathurine comme d'une Folle à la suite de la Cour. » Tu fais bien de ne pas aimer » les Réformés, dit l'Auteur en s'adres-» sant à Maître Guillaume; le Diable » même ne les voit qu'à regret; car s'ils » étoient crus.... on retrancheroit les » Fous & les Bouffons. Eh! pauvre MA-» THURINE, pauvre Angoulevent, pau-» vre Maître Guillaume, & tous tant » que vous êtes de Fous à chaperon & » sans chaperon, où seroient vos pensions " desormais « ? Le Prieur Ogier, dans son Apologie pour Balzac, imprimée en 1627, \* parle aussi de Mathurine, \*Page 100: comme d'une Folle à gages, & appoin- de cette Ediction. tée du Roi. En vérité, dit-il, c'est une étrange chose que ces grands personnages qui ont été nourris toute leur vie

avec tous les perroquets & tous les singes du Louvre, & qui ne sont pas moins de la Cour qu'en étoit seue Mathu-RINE, & qu'en sont les NAINS de la Reine mere, n'aient point appris dans les cabinets à écrire raisonnablement. Mathurine étoit donc morte en 1627,

il y avoit quelques années.

Angoulevent, dont il est parlé dans le Lunatique, s'appelloit Nicolas Joubert, il étoit aussi pensionnaire de la Cour, si l'on prend ce que dit l'Auteur à la lettre : eh! pauvre MATHU-RINE, pauvre Angoulevent, où feroient vos pensions? Cependant il ne paroît pas qu'il fût attaché particulierement à la Cour; c'étoit un homme du caractere de Mathurine & de Maiere Guillaume. On lui donnoit le nom de PRINCE DES SOTS, ou Prince de la Sotie, c'est-à-dire des Fous. Sous ce beau titre Angoulevent ou Engoulevent couroit les rues, bizarrement habillé; Nicolas Rapin, l'un des Auteurs de la Satyre Menippée, y avoit inséré une Harangue sous le nom d'Angoulevent, adressée aux Etats, dont cette Satyre, l'une des plus ingénieuses qui ait paru

en matiere d'Etat, fait la critique. Ce discours a été supprimé, & l'on trouve seulement à la fin de cette Satyre une pièce en vers intitulée: Epître du Sr. d'Engoulevent à un sien ami sur la Harangue que le Cardinal Pellevé fit aux Etats de Paris. Les Registres de la Cour & le Recueil des Plaidoyers de Maître Julien Peleus, Avocat au Conseil, sont les deux sources importantes qu'il faut consulter pout connoître Nicolas Joubert, Sr. d'Engoulevent, Prince des Sots. Dans le Recueil des pièces justificatives de l'Histoire de Paris, page 44. du quatriéme Tom. sous l'an 1608, se trouve la copie d'un Arrêt du 19 Juilles de relevée, rendu entre Nicolas Joubert, Prince des Sots, Chef de la Sotise (a) (ou Sotie) de l'hôtel de Bourgogne, demandeur en exécution des Arrêts de la Cour. en Requête du 3 Juin 1606, d'une part; & les Maîtres dudit hôtel de Bourgogne, & Valerien le Comte

<sup>(</sup>a) La Sotise faisoit une corps, duquel outre le Prince, les Officiers étoient Maclou Poullet, Guidon; Nicolas Arnault, Héraus.

(aussi appellé Valeran), & Jacques Resneau, ( qui y est aussi appellé Rameau) Comédiens dudit hôtel, défendeurs & opposans d'autre. Par cet Arrêt la Cour ordonne que les Arrêts précédens, en datte des 2 Mars & 27 Cet Arrêt est Octobre 1604, 5 Février \* 1606 & 19 Février 1608, seront exécutés; en conséquence & conformément auxdits Arrêts, a maintenu & gardé Nicolas Joubert, en sa possession & jouissance de sa Principauté des Sots, & des droits appartenans à icelle, même du droit d'entrée par la grande porte dudit hôtel de Bourgogne, & préséance aux assemblées qui s'y feront & ailleurs par lesdits Maîtres & Administrateurs, & en jouissance & disposition de sa loge à lui adjugée par lesdits Arrêts, a condamné lesdits Administrateurs, à lui en rendre & restituer les fruits depuis fon installation, sauf à déduire ce que ledit Joubert en auroit reçu: a fait inhibition & défenses auxdits Administrateurs de le troubler, & empêcher en la possession & jouissance

de ses droits; de lui méfaire, médire, ni injurier sur peine de punition, &

datté du 7. dans le vu.

pour les contraventions auxdits Arrêts, condamne lesdits Administrateurs en 80 liv. parisis d'amende envers ledit Joubert, en quarre liv. parisis qui seront distribuées aux pauvres, & aux dépens pour ce regard. Engoulevent, Prince des Sots, ayant obtenu Lettres pour être dispensé de faire son entrée à Paris, ainsi qu'il y étoit tenu, sans préjudice à ses droits; la Cour prononça sur le chef de la demande en entérinement, & ayant égard auxdites Lettres, a déchargé & décharge ledit Joubent, Prince des Sots, de faire son entrée à Paris, jusqu'à ce que par la Cour autrement en fût ordonné.

L'Arrêt du 19 Février 1608, visé dans celui du 19 Juillet, duquel on vient de transcrire le dispositif, est ce-lui qui donna lieu au Plaidoyer quatriéme de Me. Julien Peleus. Le fait étoit que Nicolas Joubert, Sieur d'Engoulevent, Prince des Sots, ou Chef de la Sotife, débiteur envers un nommé l'Enfant d'une somme de 190 liv. suivant son obligation du mois de Janvier 1599, lui donna en payement

la confiscation d'une Marguerite, chambriere, qui s'étoit pendue, de laquelle confiscation le Roi avoit gratifié Engoulevent. Le transport de sa part étoit sans autre garantie que de ses faits & promesses; il sut néanmoins stipulé que si l'Enfant ne pouvoit se faire payer, ce qu'il seroit obligé de justifier, il remettroit le titre & les poursuites ès mains d'Engoulevent, qui p'obligeoit, en ce cas, à payer l'Enfant à sa premiere requisition, & en faisant apparoir des diligences; & se soumettoit par corps à l'exécution de ses engagemens. L'Enfant céde lui-même les droits qu'il avoit par transport d'Engoulevent à un nommé Hémon, avec la somme qui lui étoit due par Engoulevent. Hémon reste cinq ou fix ans dans l'inaction, & se pourvoyant contre Engoulevent à titre de Cessionnaire de l'Enfant, fait saisir sur Engoulevent la loge de l'hôtel de Bourgogne. Engoulevent s'oppose à la saisse de sa loge; & Hémon, saisissant, le traduit devant le Prévôt de Paris, & demande qu'il soit débouté de son opposition & condamné, même

par corps, de lui payer les causes du transport originaire fait à l'Enfant. Engoulevent, en qualité de Prince des Sots, soutint devant le Prévôt de Paris, 1°. qu'il ne devoit rien, ni à l'Enfant, ni à Hémon son Cessionnaire, au moyen de la délégation ou du transport fait à l'Enfant, 20 que sa loge n'étoit pas saississable, faisant partie. de son domaine, il s'agissoit de dépense d'Auberge chez l'Enfant; à cet egard, Engoulevent opposoit son privilége, & la fin de non-recevoir des six mois, Quant à la somme dûe par son obligation du mois de Janvier 1599, Angoulevent opposoit le transport. qu'il en avoit fait à l'Enfant qui depuis six ans recenoit ses titres sans justifier d'aucunes poursuites. Enfin quant à la contrainte par corps, il opposa son eitre de Prince. Le Prévôt de Paris rendit un Jugement aussi singulier que l'étoient la matiere du procès, & la qualité des Parties. Il donna mainlevée de la saisse de la loge à Engoulevent, avec défenses néanmoins de la louer, & d'en tirer aucun autre bénéfice que l'honneur d'y avoir place, &

Maître Peleus dans son Plaidoyer, qui fut prononcé le jour du Mardigras 1608, essaya d'égayer l'érudition dont il est patsémé, & il s'y trouve quelques traits amusans. Mais on eut pu mieux réussir, & donner à la piéce un ton plus riant, je ne sçais quoi de plus amusant & de plus léger, sans retrancher rien de la solidité des moyens, dont l'Avocat n'est jamais dispensé. L'Auteur de la Requête des Soufermiers sur le contrôle des billets de Confession, en eût fait un chefd'œuvre. On n'y apprend point de personnalité sur Engoulevent, sinon qu'il s'appelloit Nicolas Joubert; & qu'il étoit né & nourri au pays des grosses bêtes, qu'il n'étudia jamais qu'en la philosophie des Cyniques... que c'étoie une tête creuse, une coucourde (Cucur-BITA une citrouille) éventée, vuide de sens comme une canne, un cerveau démonté qui n'avoit ni ressort, ni roue entiere dans la tête. Voyez les Plaidoyers de Julien Peleus, Plaidoyer quarriéme depuis la page 31 jusqu'à la page 37.

Il n'y a pas de doute que Nicolas. Joubert Joubert, Sieur d'Engoulevent, Prince des Sots, & chef de la Sorise, ne soit l'Engoulevent de la Satyre Menippée,

& de la Confession de Sancy.

Le titre de fou du Roi, perdoit de son tustre, à mesure que l'esprit s'étendoit, & que les plaisirs de la Cour devenoient plus vifs & plus ingénieux. Le Bal, les Spectacles, le Jeu reglé, des Voyages brillans, la Galanterie, & le Commerce des Dames, des Repas somptueux, un luxe élégant & délicat, écarterent ces sombres plaisirs, le triste amusement de rechercher des ressources contre l'ennui dans les plaisanteries d'un malheureux privé de l'usage de la raison, & qu'on trouvoit d'autant plus agréables qu'elles étoient moins d'accord avec le bon fens.

Cependant nous voyons encore un Fou du Roi sous Louis XIII, quelque sénieux que sur naturellement ce Prince; L'Angell avoit encore cette qualité sous Louis XIV. Boileau a rendu un grand service à sa mémoire, lorsqu'il a rappellé son nom dans sa première Satyre, en disant:

Tome I.

- » Un Poëte à la Cour fut jadis à la mode,
- » Mais des Fous d'aujourd'hui, c'est le plus » incommode:
- »Et l'esprit le plus beau, l'Auteur le plus poli, »N'y parviendra jamais au sort de l'Angeli.

On peut consulter les Notes de la Brossette sur ce dernier vers, où il a rassemblé ce qu'on peut savoir de l'Angeli, qui n'est presque plus connu; il avoit beaucoup d'esprit, mais il étoit malin; M. de.... se disoit d'une maison très-illustre, quoiqu'il tirât son origine d'un Fou; l'Angeli se trouvant dans la chambre du Roi, après lui avoir parlé debout quelque tems, asseins nous Monsteur, lui dit-il, on ne prendra pas garde à nous. Vous savez que nous ne tirons pas à conséquence. Je crois avoir vu ce bon mot attribué au célébre Bautru.

L'Angeli avoit été donné au Roi par

le Prince de Condé.

On diroit que Boileau auroit eu en vue l'interprétation que Ménage donnoit aux mots PORTA Regius, Fou du Roi.

POETE DU ROI, ou de la Reine cette qualité, aussi-bien que celle de Fou du Roi, est très - ancienne, & je crois qu'avec des recherches, on pourroit trouver des Poëtes du Roi, en titre depuis Charlemagne jusqu'à Henri IV, sans compter Louis de Neufgermain qui prend très-sérieusement à la tête de ses Poésies & Rencontres, imprimées in-4°. en 1637 pour la seconde fois, la qualité de POETE HÉTEROCLITE de Monseigneur frere unique de Sa Majesté. (Louis XIII.) Cette plaisante qualité lui est aussi donnée dans le privilége du mois d'Août 1637, signe Par le Roi en son Conseil d'Audiguer. Le Roi y dit: » Notre amé Louis de Neufgermain, » Nous a fait remonter qu'il désiroit » faire imprimer pour la seconde fois, » la premiere Partie & aussi la deu-» xiéme Partie d'un Livre intitulé: » les Poésies & Rencontres du Sieur de » Neufgermain, Poëte Héteroclite de no-» tre très-cher frere unique le Duc d'Or-» léans. « Jamais Officier ne remplit mieux ses fonctions, & quelque impertinentes qu'on puisse se figurer les C ii

Poésies de Neusgermain, on est surpris que l'imagination est encore bien au-dessous de la réalité, Bayle en donne deux exemples dans les deux pièces Héreroclites de ce Poèse, sur Godeau & Conrare qu'il appelle Conrae; sa méthode étoit de finir ses vers par les syllabes divisées du nom qu'il employoit en entier au dernier vers : voici un exemple des mieux tournés & das plus raisonnables adressés à Mademoiselle Zamer, depuis Marquise d'Anin;

> Le Marquis d'Antin se friza, Pour diner avec Mahomet; Et puis après il s'avisa De louer la belle ZAMET,

Ses beautés si fort il priza, Que jusques au ciel il la met; Et tant à causer s'amuza, Qu'il ne dina pas pour Zamer.

Un jour qu'elle s'adoniza, Mars la vit, qui nihîl timet; Il entre & téméraire oza Dire: je veux aimer ZAMET, Mais tôt il fortit de cazd, De peur d'avoir sur son sommet D'une pique, dont lors friza Palas la tresse de Zamer.

Bacchus de Nectar l'arroza, Tout du meilleur qu'eût son gourmet. Et Flore l'aromatiza, Déssans cette ZAMET.

Qu'on juge des autres. Il ne se contentoit pas d'extravagues en François: lorsque les noms de ceux dont il vouloit parlet le jettoient pat la singularité des syllabes, dans un embarras dont il ne pouvoit pas sortir, il rimoit en Latin, & étoit pour le moins aussi impertinent en Latin qu'en François. En voici sur le célébre Chancelier Oxenssiern qu'il appelle Occenser, ou par ce qu'il ne pouvoit trouver de syllabes Latines ni Françoises qui terminassent ses prétendus vers, ou par ce qu'il ignoroit le vrai nom de ce grand Homme:

Gallus cantat hoqueric oc, Lætus quod fortis & placens

C iij

Virtutes tuas Jupiter Rex noster amet Occenster.

Il y a fept strophes de cette force, & cinq autres sur le nom plus véritable d'Occensiferna. Le Cardinal de Richelieu, & le Roi même s'amusoient à lui donner des noms dont les syllabes, embarrassantes pour sa méthode, pussent mettre sa tête à l'envers. Il reçut ordre de travailler sur le nom du Cardinal Alexandro Bichi, qu'il écrit Biqui, & c'est ainsi qu'il s'y prend:

Nous louons un Alexandro; Mais mort, ne lui fut fait obi; Si l'on en fit, ne sai pas qui; Le grand Alexandro Brout,

Encore une fois, il faut jetter les yeux sur ses Œuvres, pour connoître jusqu'où va sa solie. Il paroît qu'il recevoit quelques gratifications de Gaston, Monsieur, par une de ses piéces, où il s'agit d'une Ordonnance de 300 liv. de laquelle il sollicite le payement. Alain Chartier sous Charles VI & Charles VII, son sils, Villon sous

Louis XI, Octavien de Saint-Gelais, Nanquier ou de Gallo & Faustus Andrelinus & Jean Marot fous Louis XII. & Anne de Bretagne; Clément Marot, Saint-Gelais le fils, Heroël Salel, &c. Rabelais, fous François I, Joachim du Bellai, Ronfard, Belleau, Jodelle, Baif, Magny, Grevin, Pelletier; &c. sous Henri II; une partie des mêmes, & les célébres Desportes, Dorat, Rapin sous ses enfans; Durant de la Bergerie Maynard, Malherbe, sous Henri IV, Boisrobert, la Mesnardiere, l'Estoile, &c. & depuis, les Poëtes de l'Académie formée fous Richelieu, peuvent passer pour Poëtes Royaux, ou de la Cour.

Aux Fous, & aux Poëtes en titre NAINS. d'office, les Rois & les grands Seigneurs ont joint pendant long-tems les NAINS, dont ils faisoient leur amusement. On en trouve une preuve dans des tems fort reculés, chez nos vieux Romanciers, qui donnent aux Nains l'emploi de donner du cor sur le donjon du château, à l'arrivée des Chevaliers d'importance & des Dames, ou dans les joûtes & les tournois.

Ils renoient aussi lieu de Pages, & étoient chargés des messages extraordinaires. Sous le regne de François I il y avoit des Nains à la Cour; Blaise. de Vigenere, dans ses Notes sur les tableaux de Philostrate, fait voir qu'en Italie la manie des Nains y étoit poussée fort soin. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Je me souviens de m'être trouvé l'an 1566 à Rome en un Banquet du feu Cardinal VITELLI, où nous fûmes tous servis par des Nains jusqu'au nombre de trente-quatre de fort petite flature, mais la plupart contrefaits & difformes. Il ajoute tout de suite, l'on en a pu encore assez voir en cette Cour du tems même des Rois François I, & Henri II, dont l'un des plus petits qui se put voir, étoit celui qu'en appelloit GRAND-JEAN, qui fut depuis Prothenotaire, hormis ce Milanois qui se faisoit porter dans une cage à guise d'un perroquet, & une fille de Normandie qui étoit à la Reine Mere de nos Rois, laquelle en l'âge de sept à huit ans n'arrivoit pas à dix huit pouces. Nous avons vu que la Reine, Mere de Louis XIII, avoit remis les Nains à la mode, à la Cour

de Trance. Godeau, qui devint depuis Evêque de Vence, étoit connu à l'hôtel de Rambouiller, & parmi les beaux esprits qui fréquentoient cette petite Cour, sous le nom du Nain de Julie, parce qu'en effet ce bel esprit, estimé de la célébre Julie d'Angennes, depuis Duchesse de Montausier, étoit laid, & très-petit. Le goût des Nains disparut avec celui des Fous; cependant nous awons vu un grand Prince, le Roi Stanislas Duc de Lorraine, s'amufer d'un Nain appellé Nicolas Ferri 3 ce petit monstre mort en 1764, avoit environ deux pieds de hauteur; quoiqu'il n'eût que vingt ans, il avoit toutes les marques de la décrépitude. Il se promenoit sur la table, s'asséioit sur les bras du saureuil du Prince; après sa mort, le Roi Stanislas lui a fait élever un Mausolée avec cette épitaphe, qui m'a paru d'un fort bon goût.

Hic jacet
Nicolaus Ferri, Lotharingus,
Naturæ ludus,
Structuræ tenuitate mirandus,
Abs Antonino novo dilectus;
C v

In juventute, ætate senex:
Quinque lustra suerunt ipsi
Sæculum.
Obiit nonå Junii,
Anno al. DCC. LXIV.

RICHELIEU, (le Cardinal de) ce grand homme, étoit sujet à autant de foiblesses qu'un autre. Il avoit la manie de vouloir exceller en tout, & même à monter à cheval. Tous ses ouvrages, si l'on en excepte son Testament politique, où d'autres ont sans doute mis la main, ne valent pas grand chose, & sont aujourd'hui le rebut des Bibliothéques, malgré les traductions Larines, Italiennes, Espagnoles, & même Arabes, dont ses flareurs les décorerent, & les magnifiques éditions que le bon Seigneur en fit faire au Louvre aux dépens du Roi. Il vouloit se donner pour grand Théologien & ne l'étoit pas ; à quelque routine de scholastique près, il ne savoit rien. La théologie positive, c'est à dire, la bonne théologie étoit pour lui lettre-clause. En mariere d'érudition il

fit bien voir ce qu'il savoit en citant Terentianus Maurus, par le Maure de Térence. Il (a) étoit même sujet à des vertiges de tête, en qualité de Pocte; on peut dire que ce n'étoit qu'un amateur sans goût, & qui payoit aussi-bien le mauvais que le bon; il n'aimoit que ce qui étoit monté sur des échasses, & prenoit l'enflute pour le sublime, les idées fausses & gigantesques, les sentimens outrés pour la belle nature; l'Argenis de Barclai, qui donne dans ces défauts; étoit son Livre favori, & il ne goûtoit pas les Poésies de Maynard qui n'est guére inférieur à Malherbe dans le grand, & qui le surpasse dans le genre médiocre: cet homme-là dévoit adorer Lucain. On a beau excuser la dureté de son ministere, il y a quelque chose de trop violent dans sa conduite avec le Roi même qu'il tyrannisoit, avec la Reine Mere sa bienfaitrice, avec Gaston,

<sup>(</sup>a) In magno, quod plurimi suspenserunt ingento, magnam pauci samiliares deprehende unt misturam dementios, dit l'Auteur d'une épitaphe critique attribué à Grosius. Mercurio di Vittorio Sini. T. 2. lista 30. p. m. 1560.

Monsieur, avec toute la Cour. Il aimoit le sang; & quoiqu'en disent ses apologistes, il en a trop versé. On ne voit que des échaffauts dressés, que têtes coupées par ses ordres. Si Maza-rin en eût fait autant, tous les Chefs de la haute noblesse eussent péri. Le supplice du malheureux Grandier n'est pas excusable. Il y a bien des choses à dire pour l'apologie de M. de Montmorenci. Il n'étoit pas plus coupable que rous les Seigneurs qui se trouverent depuis au combat du Fauxbourg Saint-Antoine. La veuve du Duc de Montmorenci fut traitée avec une dureté sans exemple, & qu'on ne pouvoit excuser du prétexte du bien de l'Etat; de Thou n'étoit vraiment coupable que parce qu'il n'avoit pu se résoudre à devenir le délateur des ennemis du Cardinal. (a) Cinq-Mars étoit un étourdi. (b) Saint-Preuil étoit-il criminel au point de porter sa tête

<sup>(</sup>a) Henri d'Effiat de Cinq-Mars, décapité avec Frangois Auguste de Thou, à Lyon le 12 Septembre 1642.

<sup>6</sup>b) François de Juffau d'Ambleville de S. Presii, Maréchal des Camps & Asmées du Roi, décapité à 42 ans, à Amiens le 9 Novembre 1642.

sur un échaffaut? Sa fierté pour les parens du Cardinal fit son plus grand crime. Il fallut chercher toute la vie de l'accusé pour lui en trouver un, encore avoit-il des Lettres d'abolition dans sa réception de Gouverneur d'Arras. Il y a bien de l'embarras dans l'affaire de Chalais. L'emprisonnement du Garde des Sceaux Marillac, & la mort du Maréchal exécuté en 1632, sont accompagnés de procédés bien violens;(a) cet homme si dur voulut pourtant être aimé. C'est un fait constant qu'il devint amoureux de Marion de Lorme, qui l'étoit, elle, de M. Legrand ou du malheureux Cinq - Mars. sait si la rivalité ne les brouilla point, & ne fut pas le principe de leurs divisions? L'amour du Cardinal pous Marion est prouvé par une lettre de Conrard, adressée à M. de l'Essau, Chanoine & Prévôt de l'Eglise d'A-

<sup>(</sup>a) L'Auteur d'une Epitaphe critique que quelques-uns attribuent à Grotius, & qui est fost digne de lui, a dit entr'autres choses: Mariliacum summa injuria, Montmorancium sommo jure, Cinquemartium jure cum injuria, Thuanum vel jure vel in uria capite plessivoluis.

miens, imprimée dans le Recueil de 1655, & sans date, suivant le trèsblamable usage de Messieurs les beaux Esprits dans leurs lettres. Elle est assez curieuse pour que je la joigne ici.

## Monsieur,

» Est-il bien vrai ce qu'on m'a voulu
» persuader, que notre grand Pan est
» devenu amoureux de \*\*\* (c'est Ma» rion de Lorme) lui qui est les yeux
» de son Prince, qui veille incessam» ment pour le salut de l'Etat, & qui
» gouverne le destin & la fortune de
» toute l'Europe. Est-il possible que
» celui qui doit regarder à tout, ne
» regarde plus que Leucothoé, & qu'il
» arrête sur un beau visage des yeux

qui doivent leur service à tout le
» monde, & qui sont destinés à con» duire l'univers?

» ... Quique omnia cernere debes,

• Leucothoen spectas, & virgine figis in und

• Quos mundo debes oculos.

» Ne vous trompez pas, Monsieur, à ce mot de virgine; le nom de Vierge,

» se donne quelquesois à une semme; » témoin Pasiphaé pour qui Virgile » employe ces termes;

## » Ah! VIRGO infelix, &c.

» Encore qu'elle eût un mari, & un » Amant de plus, qui étoit un des plus » beaux taureaux de l'Isle de Créte. » Mais, Monsieur, nos Philosophes » diront - ils encore que la passion, » dont nous parlons, est la maladie » des ames oissves, après avoir vu » que celle-ci, qui est si noblement » occupée, a encore du loisir de res-> te pour faire une galanterie? Nous » aurons le divertissement de considé-» rer comment s'accordera la plus im-» périeuse des passions, avec le plus » impérieux de tous les esprits. Pour » moi, quoiqu'en disent les spécula-» tis, je crois que ce grand Ministre » fera un esclave de sa Maîtresse, & » qu'il la fera servir à son intérêt & à » son ambition. Son amour ressem-» blera, non pas à celui d'Antoine, » mais à celui du premier César. Ce » ne sera pas un feu commun; ce sera

» un feu artificiel, qui produira quel«
» que chose d'extraordinaire & de sur» prenant. Eh! pourquoi non, Mon» sieur, puisque le Sage se sert quel» quesois de la colere même avec suc» cès : comme un homme adroit se
» sert des armes à seu, qui sont si
» dangereuses entre les mains des en» fans. Pan est blessé de l'amour de
» la gloire, & de l'immortalité.

# »... Magno laudum percussus amore.

» Et qui est blessé de la sorte, ne » songe guéres qu'à sa plaie, & ne » sent pas une légere piquure. Mais » quand il auroit le cœur percé de » part en part, & qu'il seroit aussi-» bien qu'Enée:

# ⇒ Magno animum labefa5tus amore,

» Je ne laisserois de pouvoir ajouter » ce qui est ensuite. Et cependant is » exécute courageusement les comman-» demens des Dieux, & accomplit leurs » volontés:

» Justa tamen divum exequitur.

2 Mandez-moi, Monsieur, si je dois

» croire cette nouvelle si importante, » & si agréable. Je n'ai plus de créance » qu'en celles qui viennent de veus, » &c. \*

\* Billets de M. Voiture, & de M. Cos-

Voiture en lui demandant la copie & de M. Cose de cette lettre, lui écrivoit » prenez tar.

» la peine de me faire chercher une

» lettre que vous écrivites autrefois en

» un âge où vous pouviez dire excusez

» mon duvet, avec autant de raison que

» Monsieur.... le disoit en chaire.

» Il est parlé là-dedans de l'amour d'un

» grand Ministre & vous lui appliquez

» ce vers d'Ovide:

### » Quique omnia cernere debes, &c. «

L'Auteur des Galanteries des Rois de France, \* ( que Bayle croit être pp. 132-134. Courlilz de Saudras,) rapporte plude l'Edition fieurs anecdotes des amours du Cardinal de Richelieu & de Marion de Lorme. Mais le moyen de se fier à cet Auteur dont la plume est encore pire que la Renommée de laquelle Virgile a dit:

Tam falsi pavique tenax, quam nuntia veri. Si on l'en croit, Cinq-Marg, qui

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google_{\underline{\ \ }}$ 

aimoit Marion de Lorme, en exagera les charmes en Amant passionné au Cardinal, auquel le portrait qu'il en sit donna envie de la connoître; il employa à cette intrigue l'Abbé de Boisrobert, qui par le moyen de ses liaisons avec Ninon l'Enclos les fit venir à Ruel, sous prétexte de voir les eaux. Le Cardinal y avoit fait préparer une collation avec les violons & les hauts-bois du Roi, tout se faisoit sous le nom de l'Abbé de Boisrobert; Marion de Lorme fut vue du Ministre, qui ne se montra pas, & la trouva encore plus belle que n'avoit dit Cinq-Mars. Il voulut savoir si le favori étoit aimé, & il apprit que Marion n'avoit pour lui que de la complaisance; mais que son cœur étoit à Desbarreaux. Boissobert proposa à ce dernier, dit l'Auteur des Galanteries, de céder sa Maîtresse au Ministre; mais D. sbarreaux fit semblant de croire que la proposition n'étoit qu'un badinage, & que le Cardinal étoit incapable d'une pareille foiblesse; ce qui irrita le Prélat au point de persécuter Desbarreaux &

de l'obliger à se défaire de sa Charge, & à sortir du Royaume. Ninon après la retraite de l'Amant chéri, vint à bout de déterminer Marion, sa bonne amie, en faveur du Ministre, qui se servit de d'Emeri, Contrôleur-général, pour avoir soin de sa Maîtresse. Cinq-Mars qui s'apperçut de l'augmentation de la fortune de Marion par la richesse de ses bijoux, & la magnisicence de ses meubles, devint d'une jalousie furieuse, & jusqu'à menacer d'Emeri, qu'il croyoit son rival, de lui donner des coups de bâton; sa passion redoubla & le bruit courur qu'il l'avoit épousée. Tel est le récit abrégé de l'Auteur des Galanteries de la Cour de France. Tout cela me paroît bien Romanesque; l'Auteur qui avoit donné à Bayle les Mémoires dont il s'est servi pour former l'article de Desbarreaux, lui avoit promis la réfutation du passage des Galanteries des Rois de France, que Bayle a lui-même cité; mais une longue maladie, dit-il, l'en empêcha. \* Guy \*Bayle Dift. Patin, parle quelque part dans ses reaux, à la Lettres de l'amour du Cardinal de fin de la NoMARION de Lorme. Richelieu pour Marion, & Vittorio Siri en a dit aussi quelque chose.

On a fait la vie de Ninon, ou Anne de l'Enclos, on auroit dû y joindre celle de Marion de Lorme. Mais je voudrois qu'en publiant l'une & l'autre, on n'eût rien donné à l'imagination & tout à la vérité des faits. A quoi servent ces agrémens de style, cette politesse d'expression, cette pureté de langage, si on ne les emploie qu'à coudre des faits imaginés, soutenus de quelques vérités dans les noms & de vraisemblance dans les faits? C'est amuser le lecteur, ce n'est pas l'instruire; & dans ces sujets on peut instruire & amuser à la fois. La Gréce parloit aussi sérieusement de ses Phriné, de ses Lais, de ses Aspasies & des autres beautés dont elle nous a conservé les nomsi, que de ses Héros, & de ses Philosophes. Voici ce que mes lectures me fournissent sur Marion de Lorme.

Elle naquit au commencement du siècle passé, vers l'an 1612 ou 1615, d'une famille bourgeoise de Châlons en Champagne, & elle avoit trois

freres, desquels elle ne sit point la fortune. Sa beauté la distingua promprement. Je ne sais si Desbarreaux en devint amoureux, comme le dit sans preuve l'Auteur des Galanteries des Rois de France; mais il est très-certain qu'elle fut aimée, jusqu'à la folie, d'Henri d'Effiat de Cinq-Mars, savoti de Louis XIII, qu'on appelloit à la Cour, Monsseur le Grand. Il ne l'est pas moins que ce jeune Seigneur forma une intrigue secrete, & tellement suivie avec Marion, qu'on prétendit qu'il y avoit un mariage caché entr'eux; on l'appelloit à la Cour Madame la Grande, à cause de son Amant. Richelieu, qui entra en tiers dans cette affaire, gâta tout. Il n'étoit plus jeune, Cinq-Mars avoit tous les agrémens de la premiere jeunesse: Richelieu dévoré d'ambition, chargé des soins du Gouvernement & valétudinaire, ne devoit pas être un Amant fort amulant pour une jeune personne de l'humeur de Marion; M. le Grand étoit vif, aimable, livré à ses plaisirs qui faisoient sa grande affaire; il n'est pas surprenant que le Ministre ne

réussit pas. Il fut réduit à satisfaire sa vengeance, ne pouvant satisfaire son amour; les deux Amans furent éclairés de plus près qu'ils ne l'avoient été, & le Cardinal, qui ne savoit pas pardonner, chercha à chagriner Marion. Il fit rendre plainte contre elle par la Maréchale d'Effiar; mere de Cinq-Mars. Les amours de ce jeune Seigneur & de Marion, devinrent une affaire d'Etat. La derniere fut accusée de rapt de séduction, & d'avoir contracté par cette voie un mariage clandestin & prohibé. Vraisemblablement, elle étoit majeure, la chose fut traitée avec tout le sérieux des grandes affaires; il y eut information, & decret de prise de corps décerné contre l'accufée & fes complices; c'est-à dire, ceux qui avoient eu part au prétendu mariage, & il fut fait défenses aux parties de se voir, sous les peines qui sont la suite ordinaire de ces défenses. Il est fort probable que le Cardinal, qui n'en demandoit pas davantage, fit rendre cet Arrêt fort promptement.

Ce fut à cette occasion qu'on ter-

mina par une loi générale l'affaire des mariages clandestins, qui étoit agitée depuis quelques-tems en France, sur les remontrances que Rome faisoit, eu égard à la variété des Jugemens, & à l'incertitude de la Jurisprudence des Arrêts en cette matiere.

L'affaire de Marion de Lorme fit naître l'Ordonnance du 26 Novembre 1639, vérifiée au Parlement un an après, de même que les amours de Henri de Montmorenci, fils aîné du Connétable Anne de Montmorenci, & son mariage secret avec Mademoiselle de Piennes, avoient donné lieu à l'Edit de 1556, sous le regne de Henri II.

L'Ordonnance de 1639, fut le terme du procès & de l'intrigue de Marion avec Cinq-Mars: La Maréchale sa mere ne poussa pas plus loin ses poursuites, & le décret de prise de corps n'eut aucune exécution. Je veux bien croire que Marion conserva quelque-tems le souvenir d'un Amant, qui avoit paru disposé à lui faire un sacrifice de toute sa fortune; mais, qu'elle lui ait été long-tems sideles.

c'est ce qui n'a pas beaucoup d'appa-rence. La nécessité avoit relâché ses chaînes, son tempéramment y étoit fort disposé; & si elle eût été capable de quelque scrupules sur la matiere, elle en eût été délivrée par la mort infortunée de son Amant, mui eut la tête coupée à Lyon, avec M. de Thou le 12 Septembre 1642. Marion plus libre que jamais, fit autant d'Amans qu'elle trouva de jeunes Seigneurs disposés à rendre hommage à les charmes; sa maison devint le rendez-vous de la jeunesse libertine de la Cour; elle sut aimée & magnisiquement entretenue par Michel Particelly, dit d'Emeri, Surintendant des Finances, qui lui donnoit des habits & un équipage de Surintendante, qualité qu'on lui donnoit, de même qu'on l'avoit appellée Madame la Grande. à cause de Cinq-Mars son Amant, & Madame la Cardinale, à cause de Richelieu. Le jeune Duc de Brissac fut quelque-tems l'Amant chéri; le Comte, alors Chevalier de Grammont, obtint ce qu'elle accordoit à Brissac, & Saint-Evremond, né pour présider à ces sociétés voluptueuses dont l'amour & la bonne chere étoient l'ame. fut un des amis de Marion. Ninon l'Enclos, avec laquelle elle fit connoissance, augmenta les charmes & la célébrité des plaisirs qu'on alloit chercher chez Marion. Je ne saurois pasfer ici l'anecdote rapportée par Hamilton . beau-frere du Comte de Grammont, dans ses charmans Mémoires; j'en conserverai autant qu'il me sera possible le tour & les expressions. L'Auteur fait parler le Comte de Grammont qui adresse la parole au Roi d'Angleterre Charles II, à la Cour duquel il étoit alors, ayant été obligé de se reurer de celle de France. (a) "» Votre Majesté, dit le Comte, peut .» avoir connu Marion de Lorme. La » créature de France qui avoit le plus » de charmes, étoit celle-là. Quoi-» qu'elle eût de l'esprit comme les An-» ges, elle étoit capricieuse comme

Tome I.

<sup>(</sup>a) Le motif de son exil étoit la témérité qu'il avoit eue de faire le passionné pour Mademoiselle de la Valiere, qu'i su colligée de se plaindre à Louis XIV, de ses importantés.

» un diable. Cette Princesse m'ayant » donné un rendez-vous; s'étoit avisée » de me l'ôter. Elle m'écrivit le plus » joli billet du monde, tout rempli » du désespoir où elle étoit d'un mal » de tête qui l'obligeoit à garder le » lit, & qui la privoit du plaisir de » me voir jusqu'au lendemain. Ce mal » de tête, soudainement arrivé, me » parut suspect..... Voilà tous mes » Grisons en campagne, dont les uns » battoient l'estrade autour de la mai-» son, tandis que les autres assiégoient » la porte..... Dès que la nuit fut » venue je gagnai la place Royale, & 
» justement comme j'en sortois, j'y
» vis entrer un homme à pied qui se » cachoit de moi tant qu'il pouvoir. » Il eut beau - faire je le reconnus. " C'étoit le Duc de Brissac... Je m'ap-» prochai de lui & mettant pied à » terre d'un air for empressé : Brissac, » mon ami, lui dis-je, il faut que m » me fasses un plaisir de la derniere » importance. J'ai un rendez - vous » pour la premiere fois chez une per-» sonne à quatre pas d'ici, comme ce 'e n'est que pour prendre des mesures, pie n'y serai pas long-tems; prête-proi ton manteau, si tu m'aimes, & » promene un peu mon cheval, en » attendant mon retour. Sur-tout ne » t'éloignes pas d'ici. Je pris son man-» teau, sans attendre sa réponse, & il » prit la bride de mon cheval. Je me » coulai par-dessous les arcades jus-» qu'à la porte de la Nymphe de Lor-» me. On l'ouvrit d'abord que j'eus » frappé. J'étois si bien enveloppé du » manteau de Brissac, qu'on me prit » pour lui. Je fus droit à la chambre » de la Demoiselle. Je la trouvai sur » un lit de repos dans le deshabillé » le plus galant, & le plus agréable » du monde. Jamais elle n'avoit été » si belle, ni si surprise, & la voyant » toute interdite : Qu'est ce, ma belle, » lui dis-je, il me parole que voilà une » petite migraine bien parée : le mal » de tête est apparemment passé? Point » du tour, dit elle, je n'en puis plus, » & vous me ferez plaisir de vous en » aller, & de me laisser mettre au lit. » Pour vous laisser mettre au lit, oui, » lui dis-je; mais pour m'en aller, non, » ma petite infante. Le Chevalier de



"Grammont n'est pas un sot. On ne se pa-» re pas avec tant de soin pour rien. Vous » verrez pourtant que c'est pour rien, me dit-elle; car assurément, il n'en » fera pas autre chose pour vous. Quoi, » dis-je, après m'avoir promis un ren-» dez-vous?... Eh! bien, me dit elle » brusquement, quand je vous en aurois » promis cinquante; c'est à moi de » les tenir, si je veux, & à vous de » vous en passer, si je ne le veux pas. » Voyant qu'elle montoit sur ses grands " chevaux, Mademoiselle, lui dis-je, » ne le prenons pas, s'il vous plaît sur » ce ton. Je sais ce qui vous inquiéte. » Vous avez peur que Brissac ne me » trouve avec vous, mais ayez sur cela » l'esprit en repos. Je l'ai rencontré près » de chez vous, & Dieu-merci j'ai mis » bon ordre qu'il ne vous rende pas si-» tôt visite. Je lui dis cela d'un air un » peu tragique. Elle en parut troublée » d'abord, & me regardant avec sur-» prise. Que voulez-vous donc dire du Duc de Brissac, me dit-elle: je veux » dire, répondis-je, qu'il est au bout » de la rue qui promene mon cheval, » & si vous ne voulez pas m'en croire,

» vous n'avez qu'à y envoyer un de vos gens, ou voir son manteau que » je viens de laisser dans votre anti-» chambre. Voilà l'éclat de rire qui la » prend, au fort de son étonnement, » & me jettant les bras au col, Mon » Chevalier, me dit-elle, je n'y sau-» rois plus tenir. Tu es trop aimable, » & trop extraordinaire pour ne te pas » tout pardonner. Je lui racontai com-» me la chose s'étoit passée; elle en » pensa mourir de rire; & nous étant » séparés fort bons amis; elle m'assura » que mon rival n'avoit qu'à prome-» ner des chevaux, tant qu'il lui plai-» roit; qu'il ne mettroit, de la nuit, » le pied chez elle. « \* Cette aventure caractérise parfaitement bien Marion de Grammont de Lorme, & sa conduite avec ce que Tom. I. page la Cour avoit de plus spirituel, & de plus aimable. Ninon & elle en partagerent bien-tôt tous les suffrages; cependant il s'en falloit beaucoup que Marion de Lorme eût le mérite de la premiere. Le génie de Ninon étoit ferme, étendu, élevé, noble, celui d'un vrai Philosophe. Marion n'étoit que vive, spirituelle & amusante. L'une Diij

\*Mém. de la 240. & fuly. s'étoit fait un système de ses plaisirs, & raisonnoir jusques dans les bras de la volupté; l'autre donnoit tout au tempérament. L'esprit dans Ninon guidoit le sentiment ; le sentiment de Marion étoit le guide de l'esprit. On étoit séduit par les charmes de Marion, mais on pouvoit s'en dégager par la refléxion; plus on refléchissoit sur le mérite de Ninon, moins on étoit disposé à la quitter. Les infidélites de Marion chagrinoient ses Amans, & les écartoient; Ninon étoit infidéle avec tant de raisonnement, qu'on se vouloit du mal de l'en blâmer. On ne se fût point attaché à Marion, si elle n'eût pas été belle. C'étoit son premier mérite. Ce n'ésoit que le second de Ninon: & sans beauté, elle se fût fait une cour, & des adorateurs; on oublioit presque ses charmes en faveur de son esprit, de son caractere, & de ses entretiens; mais avec Marion, on ne voyoir qu'une créature toute charmante, qui avoit de l'esprit & de l'enjouement parce quelle étoit belle. Un homme sage, sans passion, pouvoit aimer Ninon; il sustisoit de penser auprès d'elle, pour lui rendre hommage; mais on n'aimoit Marion que parce qu'on étoit jeune, & qu'on oublioit & fagesse & philosophie avec elle. La nature sembloit s'être épuisée pour la figure de Marion de Lorme, ce n'évoit que la moitié des dons qu'elle avoit accordés à Ninon: les plus précieux étoient-ceux du caractere & de l'esprit. Ajoutonspour dernier conp de pinceau à leur pottrait que l'une étoit, à la conduite près qu'on exige du sexe, telle qu'on voudroit que fussent toutes les femmes, & l'autre ce qu'elles sont ordinairement, lorsqu'elles sont aimables & coquettes.

Marion de Lorme n'avoir point encore perdu sa beauté, lorsqu'elle mourut à Paris au mois de Juin 1650, 55 ans avant Ninon, qui ne mourut que le 17 Octobre 1705. Elle avoit tout au plus quarante-cinq ans, de la maniere dont en parle Jean-Loret dans sa Muse historique. C'est ainsi qu'il s'exprime dans sa Lettre du 30 Juin 1650, page 22.

Div

- ⇒ La pauvre Marion de Lorme,
- ⇒ De si rare & plaisante forme,
- » A laissé ravir au tombeau
- ∞ Son corps si charmant & si beau.
- » Quand la mort, avec sa faucille;
- » Assassine une BELLE FILLE,
- ⇒ Pen ai toujours de la douleur,
- Et tiens cela pour grand malheur.

Saint-Evremont, qui avoit été de ses amis, & qui étoit à-peu-près de son âge, sit ces Stances sur sa mort.

- » PHILIS n'est plus; tous les appas.
- » Aussi-bien que toutes ses larmes,
- » Contre la rigueur du trépas.
- » Ont été d'inutiles armes.
- » Ici les amours sont en dueil:
- Et la volupté désolée
  - m Cherche, à l'entour de son cercueil
  - » Où son ombre s'en est allée.
  - » En des lieux inconnus au jour,
  - » Loin du soleil qui nous éclaire,
  - » Les seules peines de l'amour,
  - so Font sa douceur, & sa misere.

- » Bienloin de ces grands criminels.
- » Dont le sort est si déplorable,
- ⇒ Bien-loin de ces feux éternels,
- Dont le ciel punit un coupable.

PHILIS n'a pour toute rigueur Que le supplice de sa slamme. Et rien qu'une triste langueur, Ne consume cette belle ame.

Tantôt elle veut retenir L'image des choses passées; Et le plus tendre souvenir, Entretient ses molles pensées.

Tantôt excitant ses desirs,

Cette ombre, encore voluptueuse,

Qui soupire après les plaisis,

S'attache à quelque ombre amoureuse...

Cela n'est pas fort bon; le reste est encore plus mauvais; & quoique le mérite de la poésse ne soit pas celui de Saint-Evremont, cette pièce est si soible que je doute qu'elle soit de lui. Il parle de Marion dans quelques autres pièces, entr'autres dans des

D v

₹

Stances à l'imitation de celles de Maynard. Armand l'âge affoiblit mes yeux, où il dit que lorsqu'il sera aux Champs Elysées, il y entendra les plaintes que la jalousse inspire à Helene & à Cléopâtre contre Madame Mazarin: il ajoute,

Delà j'irai chercher les beautés de nos Cours, MARION, Montbazon, modernes immortelles,

A qui nous donnerons toujours,
L'honneur d'avoir été de leur tems les plus
belles.

VARIN, dont le Dictionnaire portatif, n'a point encore parlé dans l'édition de 1755, & sur lequel le Dictionnaire historique, littéraire & critique n'a rien dit non plus, étoit d'une avarice sordide. Il s'enrichit beaucoup. Guy-Patin, Tom. I. Lettre 65, datée du 22 Décembre 1651, rapporte une anecdote bien triste sur la fille de ce célébre Artiste. » Le 30 du mois de » Novembre (1651,) dit-il, il arriva » ici une chose bien étrange. M. Varin qui a fait de si belles monnoies

» & de si belles médailles, avoit tout. » fraîchement marié une sienne fille, » belle, âgée de 25 ans, moyennant » vingt-cinq mille écus, à un Correcn teur des Comptes nommé Oulry, » fils d'un riche Marchand de Marée. »Il n'y avoit que dix jours qu'elle » étoit époulée. On lui apporta un » œuf frais pour son déjeuner, elle » tira de la poche de sa jupe une pou-» dre qu'elle mit dans l'œuf, comme on » y met ordinairement du fel. C'étoit » du sublimé, qu'elle avala ainsi dans " l'œaf, dont elle mourut trois quarts-» d'heure après, sans saire d'autre » bruir sinon qu'elle dit : Il faut mou-» rir, puisque l'avarice de mon pere la » voulu. On dit que c'est du mécon-» tentement qu'elle avoit d'avoir épou-" sé un homme boîteux, bossi & » écrouelleux. Elle mourur dans la » maison de son mari, près des Halles, » & fut enterrée le lendemain fans » grande cérémonie. « Les nouvelles de Guy - Patin ne sont pas toujours certaines. Il écrivoit celles qu'on lui apprenoit; mais il y en a aussi de trèscertaines. Celle-ci en est une; & dans le

même-tems, Loret, dans sa Gazette, écrivit la même chose à Mademoi-selle de Longueville. Comme Loret commence à devenir rare, j'ai copié ici l'endroit de la Lettre 48, du 3 Décembre 1651. Après avoir rapporté ce qu'on disoit dans le monde de l'apparition de l'ombre de Tupigny à Nantouillet, qui sit beaucoup de bruit dans le tems, il passe à la nouvelle de la mort de la fille de Varin. Et dit: il faut bien plutôt que j'essaie

De vous dire une histoire vraie,
Mais histoire à causer chagrin,
C'est de la fille de VARIN.....
Cette fille jeune & jolie,
Par une incroyable folie,
L'autre jour la mort se donna
Dans un œuf qu'elle empoisonna.
On avoit fait le mariage
D'Elle avec un certain visage,
Qui n'ayant aucun agrément,
Lui déplaisoit mortellement;
Et devint pour lui si rébelle,
Qu'il ne pouvoit obtenir d'elle,
Tant son cœur étoit inhumain,
De seulement baiser sa main.

Or cette rigueur tyrannique Le rendit si mélancolique, Et même on peut dire si fou, Qu'il s'en alla, l'on ne sait où \* Sans qu'on ait eu depuis nouvelle, De ce pauvre Jean de Nivelle. Varin sa fille gourmenda, La gronda, la reprimenda; Or soit que cette reprimande Lui causat tristesse trop grande, Ou que son cœur vint à sentir, Un juste & cuisant repentir De n'avoir pas été plus douce, Le Ciel, qui souvent se courouce? Quand douceur ni pitié l'on n'a, Au désespoir l'abandonna. Et la belle déconfortée De Monsieur Belzebut tentée; Par poison finit son destin Et décéda Jeudi matin.

\* A Chalons fuivant Guy; Patin,

# 30 Novembre 1651.

Il feroit à souhaiter que les éditeurs des Lettres de Guy Patin, les eussent publiées avec quelques observations, où ils eussent distingué les fausses nouvelles des véritables. Feu M. Falconnet (a) Medécin consultant du Roi, (fils de Noël Falconnet, pensionnaire de Guy-Patin, & petit-fils d'André, auquel Parin a adressé ses Lettres) eût été fort en état de faire ces notes. C'est de lui qu'on tient presque toutes les Lettres de Patin, & il a connu un grand nombre de ceux dont il y est parlé. Mais ce M. Falconnet qui savoit tant d'anecdores, & qui en avoit rassemblé un nombre prodigieux qu'il écrivoit sur des cartes, & qu'il mettoit ensuite par ordre, se contentoit de cette maniere de travailler, & toute idée d'ouvrage suivi lui faisoit peur. Il est étonnant qu'un homme aussi universel, & qui eut pu écrire sur tant de sujets, qui s'est fait un amas si considérable d'observations, qui avoir même beaucoup de facilité à écrire en Latin, & en François, n'ait presque rien publié, pendant une

<sup>(</sup>a) Camille Falconner, Medécin consultant du Roi, de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Lyon sa patrie, & de celle des Inscriptions & Belles Lettres à Paris, ne le 29 Mars 1672, & month le 8 Fêvrier 1763.

vie aussi longue exempte de maladies, & des incommodités de la vieillesse. Nous n'avons de lui que quelques Theses de Medécine, fort estimées, une traduction du nouveau système des Planettes composé en Latin par Villemor, publiée en 1707, in-12, des notes assez minces sur les Amours de Daphnis & Chloe, de la traduction d'Amiot dans l'édition de 1731, & d'autres petites Observations sur l'édition du Cymba-lum mundi, de Desperriers de 1732. C'étoit l'homme du meilleur tempéramment qu'on pût voir, son humeur éroit gaie, son caractere prompt, son esprit vif. Il aimoit à parler, & parloit fort bien. Comme sa fortune étoit aisée, il ne s'étoit point jetté dans la pratique de la Medéciné, & s'étoit presque borné à la théorie; cependant, comme il avoit beaucoup de lecture, & une mémoire excellente, il brilloit dans la consultation. Les jeunes Medécins le trouvoient toujours prêt à leur donner ses conseils & à leur prêter ses Livres. Quiconque aimoit les lettres, dans quelque genre que ce fût, trouvoit la même

facilité auprès de lui. Il étoit peutêtre le savant, qui recevoit le plus de vistres. Ses manieres étoient simples, affables, & pour obliger je l'ai vu à plus de 85 ans, monter dix fois dans l'échelle de sa Bibliothéque, la transporter lui-même, remuer ses Livres, en avaler la poussiere, & faire tout cela non-seulement sans se rebuter. mais avec plaisir. Il avoit pour les Livres une extrême passion. C'étoit sa plus grande dépense. La maison où il demeuroit à Paris, étoit celle de son pere. Il n'y avoit rien changé. Tout y ctoit plein de Livres, & y respiroit le savoir & la simplicité de nos peres. Pas la moindre idée de ce luxe qui prend fur toutes les conditions, ni dans ses Livres, ni dans son cabinet, ni dans les tablettes qui les soutenoient. Il est mort garçon, & dans cet état de liberté qui sympathisoit si fort avec son caractere. Cependant il étoit extrêmement circonspect dans ses jugemens, & il louoit bien plus volontiers qu'il ne blâmoit; il trouvoit presque toujours des raisons d'applaudir à un Livre nouveau, en saisssant

ce qu'il avoit de bon, & en excusant facilement ce qu'il avoit de mauvais, sur-tout s'il pouvoit y trouver quelque chose à apprendre. Il ne se déclaroit volontiers que contre les idées nouvelles & hazardées, sur-tout en Médecine. Je lui ai entendu dire, en parlant de l'ouvrage d'un de ses Confreres: Ce garçon-là a trop d'esprit: il imagine trop. Mais il n'y a pas de mal, cela se meurira.

DESBARREAUX: son Sonnet qui a tant fait de bruit, est une imitation d'un Sonnet de Desportes, qu'on trouve dans ses poélies Chrétiennes, jointes à ses Pseaumes de la belle édition de 1598; car il n'est pas dans l'édition de 1603. Voici ce Sonnet:

Helas, si tu prends - garde aux erreurs que j'ai faites,

Je l'avoue, ô! Seigneur, ce matyre est bien

Mais si le fang de Christ a satisfait pour nous, Tu décoches sur moi trop d'ardentes sagettes.

Que me demandes-tuk mes œuvres imparfaites An lieu de c'adoucir, aigriront son courroux; Sois-moi donc ptroyable, ô! Dieu pere de tous,

Car où pourrai - je aller, si plus tu me rejettes?

D'esprit triste & confus, de misere accablé, En horreur à moi-même, angoiseux & troublé,

Je me jette à tes pieds, sois-moi doux & propice.

Ne tourne point mes yeux sur mes actes pervers:

Où si tu les veux voir, vois les teints & couverts

Du beau sang de ton fils ma grace & ma justice.

Ce dernier Tercet a produit celui de Desbarreaux.

Wadore en perissant la raison qui t'aigrit.

Mais dessus quel endroit tombera ton tonnetre.

Qui ne soit tout convert du sang de Jesus-Christ

Je suis le premier qui ai fait cette petite déconverre, dans une Lettre imprimée, & adressée à un M. Janvier, Avocat de Chartres, qui contient plusieurs Anecdotes sur l'Abbé Desportes & ses Poésies. Cette Lettre sut insérée dans un Recueil périodique, intitulé: LE CONSERVATEUR, dans le Volume de Septembre 1757. Le pere Berthier en parla dans le Journal de Trévoux du mois d'Octobre suivant. Cependant les Auteurs des Feuilles périodiques, publiées sous le nom de Fréron, ont voulu me contester ce petit avantage, même après la publication de ma Lettre. Je m'en suis plaint dans le Censeur impartial, où j'ai donné l'idée d'un Journal, qui bien exécuté seroit bien utile au public. Mais il demanderoit du tems, & beaucoup de travail. Il ne suffiroit pas pour cet ouvrage de faire un extrait tel quel, avec quelques critiques déplacées, ou quelques éloges fort souvent aussi peu fondés. Il faudroit examiner sa matiere, s'y préparer, la posséder, lire sérieusement un Livre, & ne pas s'en tenir à la lecture de la table.

DESPORTES: ce Poète étoit très-savant; il possédoit tous les bons Poètes

Grecs, Latins, Italiens, Espagnols: & la plus grande partie de ses Poésies Galantes ne sont que des traductions libres, ou des imitations de Tibulle sur-tout, de Properce, d'Ovide, de Jean II, de Marulle, d'Angerianus, de Sannazar, &c. Mais il eut l'art de bannir l'érudition recherchée, abstruse, obscure, & pésante, après laquelle Ronfard & les autres Poëtes de la Pléiade couroient, & qui rendoient, pour leurs Lecteurs, leurs poésies aussi obscures que celles de Lycophron le sont pour les Savans. On ne se doutoit pas même qu'il copiat les Anciens, & il n'y avoit que les personnes de lettres qui s'en apperçussent. Sa Traduction des Pseaumes sur l'Hébreu est estimée des gens du métier , & de ceux qui étudient la langue sainte. Quoique Ligueur, Desportes sentoit un peu le fagot, & à sa mort, les Catholiques furent choqués des derniers ordres qu'il donna. Il voulut qu'aussitôt qu'il auroit rendu l'esprit, on chantât les deux Pseaumes: O quam dilecta - tabernacula tua, & Lætatus sum in his que dicta sunt mihi. Cela fit croire,

dit l'Etoile, dans le Journal d'Henri IV, \* qu'il ne croyoit guéres plus du Purgatoire que M. de Bourges, lequel année 1606, n'avoit point ordonne de services pour d'Octobre. le remêde de son ame ; dont ceux de page 118. l'Eglise s'étoient fort offensez. Cependant parmi les Prieres Chrétiennes de Desportes, il y en a une pour un parent, ou un ami défunt, où il s'exprime ainsi: Exauce donc les larmes, & les prieres que je t'adresse à son occasion: & comme tu retiras LE LAZARE de l'obscurité du tombeau, par la vertu de ta sainte parole, vueilles maintenant délivrer cette pauvre ame des ténébres, & de la prison où ses fautes le retiennent. Voilà la croyance du Purgatoire bien nettement exprimée. Il n'y manque que le mot de Purgatoire, que Desportes ne trouvoit peut-être pas bien François.

LAW, (Jean) que nous appellons-LAS ou LASSE, Auteur d'une révolution très-considérable dans le système des Finances, n'est point connu aussi généralement qu'il devroit l'être. Nos Dictionnaires, où l'on trouve tant d'articles inutiles de personnages qu'on n'a aucun intérêt de connoître, de

petits Auteurs, ou de Moines obscurs, n'ont pas encore donné d'article détaillé du fameux LAW. Il étoit Ecosfois, fils d'un Coutelier d'Edimbourg, & naquit en 1668. Etant à Londres, il s'y fit aimer d'une femme extrêmement belle, fille d'un Lord d'Angleterre; cette femme avoit un frere qui trouvant mauvais quelle fût maîtresse d'un homme sans distinction. chercha querelle à son Amant. Ils se barrirent & Law tua son ennemi dès la premiere botte qu'il lui porta. Il se vit obligé de sortir de Londres, & se sauva en Hollande, où sa maîtresse alla le trouver. Cependant on lui fit son procès à Londres, & il y sut condamné par coutumace à être pendu. Pendant son séjour en Hollande, il y étudia le commerce, & la pratique des - Banques de la République & des particuliers; je crois qu'il alla à Venife dans le même dessein de faire ses observations. J'ai entendu dire au feu Maréchal de Maillebois, que Law étoit venu à Paris pendant le ministere de M. Desmaretz, pere du Maréchal, en 1709 ou 1710, & qu'il

avoit proposé la pratique du système qu'il avoit déja conçu, pour tirer l'Etat des embarras où il étoit alors; qu'il donna des Mémoires qui furent examinés par M. Desmaretz, qui en reconnut le mérite, & toute la faveur ; mais qu'ayant aussi reconnu de quelle conséquence il étoit, sur-tout en rrance, où l'on pousse tout à l'excès, de ne pas se servir des moyens de Law, il avoit cherché à l'écarter, en l'amusant d'espérance; que Law, qui pénétra son dessein, chercha à s'introduire directement auprès du Roi, pour lui communiquer ses projets, ce qu'il obtint par le moyen des promesses qu'il fit à quelqu'un de ces gens dont l'avidité sacrifie tout; que le Roi ayant pris lui-même connoissance du système de Law, qui promettoit des voies immanquables de rétablir les Finances dont le désordre étoit à son comble, en parla à M. Desmaretz, comme d'un homme qu'il falloit absolument employer; que M. Desma-retz après avoir fait des objections très-solides, & voyant que Sa Majesté ne se rendoir pas, avoit craint que

cet étranger ne vint à bout d'introduire son système, &, pour se débar-rasser d'un homme si dangereux, l'avoit fait menacer par ses émissaires de la Bastille, s'il ne se retiroit au plutôt; qu'en esset Law intimidé, avoit abandonné son entreprise, désespérant d'y réussir sous le ministere de M. Desmaretz; & avoit quitté la France, pour repasser en Hollande ou en Ita-lie, toujours occupé de son système; que quelque-tems après la mort du Roi, & se statant de réussir dans le changement général de la face des affaires, il étoit revenu, & s'étoit présenté à Monssieur le Duc Régent, qui travailloit alors jour & nuit à l'extinction des charges de l'Etat, & au rétablissement du crédit, & des affaires; que Monsieur le Régent, qui reconnut aussi-bien que M. Demaretz les suites que pouvoit avoir le systè-me de Law, mais qui sentoit aussi l'impossibilité où l'on étoit de mettre ordre aux Finances, sans une opération extraordinaire & qui sortit des voies communes, avoit enfin adopté les projets de Law, dont la perspective étoit

étoit la plus brillante qu'on pût imaginer. Law eut donc la permission d'établir une banque générale au mois de Juin 1716. Il fut ensuite nommé Directeur de la Compagnie des Indes, à laquelle il donna ce prodigieux crédit qui jetta pour ainsi dire toute l'Europe dans une sorte d'ivresse & d'enchantement. Il étoit impossible qu'un homme comblé de faveurs, & au milieu de tant de millions réels ou possibles, ne fût pas environné de flatteurs; les beaux esprits lui prodiguérent leur encens. Il fut nommé de l'Académie des Sciences, le 4 Décembre 1719. Jamais on n'y admit un pareil Calculateur. Le Régent, enivré lui-même des talens de Law, le nomma Contrôleur-général des Finances, le 5 Janvier 1720, & il entra en cette qualité au Conseil de Régence le 14 du même mois, fut presqu'aussi-tôt nommé Inspecteur-général de la Compagnie des Indes & de la Banque-royale. Il avoit acquis des biens immenses, & plusieurs terres, & entr'autres le Comté de Tancarville, dont il prit même la qualité. Les Ecossois ses compatriotes Tome I.

la lui donnerent dans l'Acte de Frédénisation ou de franchise, que la Ville d'Edimbourg sa patrie lui envoya en 1719. Les lettres étoient dans une boëte d'or du poids de 300 liv. sterlings, avec cette inscription: La Corporisation d'Edimbourg s'étant donné elle-même l'honneur d'enrôler dans ses libertés Jean Law, Comte de Tan-CARVILLE, &c. &c. &c. Gentilhomme agréable, le premier de tous les Banquiers d'Europe, heureux inventeur des sources de Commerce, dans tous les parties du monde les plus éloignées, & qui a si bien mérité de sa nation; c'est le témoignagne que nous lui donnons avec plaisir par ces lettres ci-clauses. Il étoit Protestant, & pour ôter tout obstacle à sa fortune & aux premiers emplois que lui destinoit M. le Régent, il sit abjuration la même année 1719, avec la personne qu'on croyoit sa femme, dans l'Eglise de S. Roch, entre les mains de M. de Tencin alors Archevêque d'Embrun, mort Cardinal Archevêque de Lyon. Ils firent l'un & l'autre leurs dévotions dans cette Eglise,. à laquelle Law donna cent mille écus.

Il avoit déja fait présent de 600 mille écus en actions de la Compagnie des Indes à l'Hôpital - général. L'année 1719 fut l'époque de son grand crédit. Il disparut au mois de Mai 1720. Le Contrôle-général lui fut ôté au mois de Juin, & on nomma, à sa place, des Commissaires pour l'administration des Finances. Ces Commissaires furent Michel-Robert le Peletier Desforts. principal Commissaire, & Messieurs d'Ormesson & de Gaumont. La chute des actions, le revers de cette médaille, qui avoit d'abord paru si brillante, n'offrant à la plupart que des objets de désespoir, Law fut regardé comme la fource de tous les malheurs; chaque particulier dépouillé lui redemandoit ses terres, ses maisons, sa fortune; plus il étoit absurde d'avoir cru remplacer des biens effectifs, solides & d'une valeur intrinséque certaine & réelle par des valeurs numéraires, plus le chagrin & le ressentiment étoit violent. Law fut donc obligé de sortir de Paris, pour échaper à la fureur d'une infinité de dupes, qui, n'avoient rien à craindre ni

à risquer, parce qu'ils n'avoient plus rien à perdre. Il se retira dans une de ses terres en Brie, au mois de Décembre 1720. Mais il ne s'y trouva pas en sûreté, quoique protégé par Monsieur le Régent; il prit le chemin de Bru-xelles où il arriva le 22 Décembre 1720. De Bruxelles, où il n'étoit pas trop en sûreté, Law alla à Cologne où il resta quelque tems avec la précaution de l'incognito. De Cologne, il passa à Bonet & dirigea ensuite sa marche vers l'Italie par le Tyrol; il passa par Inspruck; pendant ses voyages, il est à présumer que le Gouvernement de France lui ménageoit une retraite. Il la trouva à Vénise. où il arriva au mois d'Avril 1721. Il fit encore quelques voyages pendant cette même année 1721, à Rome, dans l'Electorat d'Hanovre, en Hollande, en Dannemarck. Mais enfin il fixa son asyle à Vénise, où il se vit réduit à une fortune très - médiocre. Dans un Mémoire que M. de Montesquieu, fils de l'Auteur de l'Esprit des Loix, m'a communiqué pour rédiger l'éloge historique de ison pere,

j'ai appris que ce grand homme vou-lut connoître M. Law dans le voyage qu'il fit lui-même à Vénise en 1726, & qu'il eut souvent occasion de le voir; c'étoit, dit-il, le même homme; toujours l'esprit occupé de projets, toujours la tête remplie de calculs, & de valeurs numéraires, & représentatives. Il jouoit souvent, ajoute-t-il, & assez gros jeu, quoique sa fortune sût fort mince. Car cet homme qui avoit en tant de millions en France, tant de Marquisars, de Comtés, de Baronnies, de si grandes terres, qui eût acheté des provinces entieres si elles eussent été à vendre, cet homme n'avoit presque rien autre chose d'une si grande fortune, qu'un gros diamant blanc qu'il mettoit quelquefois en gage. On eût dit de Marius dans les marais de Minturne; & la fortune qui s'étoit servi de lui, pour signaler ses caprices, ne l'en avoit pas exempté. Il est mort à Vénise le 21 Mars 1729. Cette Ladi, cette Dame Anglolse avec laquelle il avoit toujours vécu comme avec sa femme, qui avoit fait avec lui abjuration à S. Roch, entre les mains de E iij

l'Archevêque d'Embrun, ne l'étoit réellement pas; M. de Montesquieu le blame, avec quelque raison, d'en avoir fait l'aveu à sa mort. Cet aveu. fruit de sa foiblesse, étoit plus scandaleux qu'utile, il soulageoit peu sa conscience, faisoit tort à sa famille, Cette femme étoit belle, & dans sa bonne fortune d'une hauteur extraordinaire. Accueillie, recherchée en France des personnes de la premiere qualité, elle marchoit au moins de pair avec elles. On dit qu'un Valetde chambre lui annonçant-une Duchesse. Encore une Duchesse, dit-elle! je suis excedée! Elle rendit Law pere d'un fils fort aimable dont j'ignore le sort. J'ai appris d'un de mes parens qui étoit alors Ecuyer de Monsieur le Duc de Charost, que le jeune Law, encore enfant, étant admis à l'honneur de jouer avec le Roi, les jeunes Seigneurs qui étoient de la partie ayant mis au jeu chacun une somme, le Roi, qui tenoit le jeu, demanda à quoi le tout se montoit, & sur ce que ces sommes réunies faisoient un total qui excédoit celle que le Roi avoir dans fa bourse, il dit qu'il ne pouvoit pas tenir; qu'il ne tiendroit pas: que le petit Law, dit alors; que puisque le Roi ne vouloit pas tenir, il tiendroit, lui. Que M. de Villeroi, Gouverneur de Sa Majesté, présent, l'ayant regardé d'un air imposant, & qui lui reprochoit son procédé, il reconnut sa faute, au coup d'œil du Maréchal, se jetta aux pieds du Roi, & lui en demanda pardon, sans qu'on lui sit aucune autre réprimande.

JEAN LAW, dont je viens de parler, avoit un frere nommé GUILLAU-ME LAW, lequel se maria à Londres le 3 Juin 1716, dans l'Eglise paroissiale de Sainte Marie-Madeleine. Il y faisoit commerce de charbon en 1718, & y fournit la maison de l'Abbé, depuis Cardinal Dubois, qui y étoit en qualité d'Ambassadeur, chargé de négocier la paix d'Italie. C'est ce que m'a assuré un ancien Secrétaire du Cardinal avec lequel il sit le voyage. La femme de Guillaume Law s'appelloit REBECA DEWES. Il en eut cinq enfans. Deux sils

> I. JEAN LAW l'aîné, fillol de Jean E iv

son oncle, né à Paris sur la paroisse de S. Roch le 3 Décembre 1719. Il partit sur la fin de Novembre 1741, pour Pondichery sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, qui lui fit une gratification de six mille livres. Il s'est distingué dans un combat livré par M. de la Touche, à l'usurpateur de Narsingue, & les nouvelles publiques parlerent très-avantageusement de sa conduire, & de sa valeur, sur le témoignage qu'en rendit M. de la Touche à la Cour. Il a reçu de pareils éloges à l'occasion du combat livré en 1748, contre l'Amiral Boscawen.

II. JACQUES-FRANÇOIS LAW, né au Roule, & baptisé sur la paroisse de S. Philippe du Roule (près Paris) le 27 Février 1724. Il partit pour rejoindre son frere à la fin de Décembre 1742, & obtint aussi de la Compagnie des Indes une gratissication de 6000 liv. à son embarquement.

Les trois filles, furent I. REBECCA-Louise Law, née à Paris & baptisée à S. Nicolas des Champs. Elle entra au Couvent du Chassemidi, à Paris, le 10 Avril 1741, y fit profession le 10 Juillet 1712, & eut pareille somme de 6000 liv. pour sa dot que la Compagnie des Indes a payée.

JEANNE-MARIE LAW fut baptisée à S. Philippe du Roule, le 8 Novembre 1722, & s'est mariée en 1743 à

M. de la Cour du Vigan.

ELISABETH LAW, née au Roule, le 27 Février 1724, y fut baptisée le 18 Juin 1725; elle a épousé en 1744, M. de Boisserolles-Azumene, Officier de la Chambre des Comptes, Aides, & Finances de Montpellier.

Guillaume Law leur pere, est mort à Paris le 25 Mai 1752, âgé de 69 ans, dans une fortune médiocre. Il s'en falloit beaucoup que ce fût un génie aussi actif, & aussi vaste que celui de son frere.

Ce que j'ai dit de la naissance des ensans de Guillaume Law, est extrait des Registres du Conseil d'Etat, & m'a été communiqué par une personne d'une probité égale à son mérite.

Parmi les Epigrammes d'Owen, IMITATIONS

(qu'on appelle se Martial d'Angleter-

Εv

re, quoiqu'il soit bien inférieur au Poëte de Bilbilis) se trouve celle ci:

In mare Cornutos jaciendos Pontius inquit.
Pontia respondit : disce natare prius.

## C'est-à-dire :

Morbleu, tous ces Cocus me feroient enrager.

Fussent-ils tous dans la riviere!

Disoit hier Lucas devant sa menagere.

Eh! Lucas, lui dit-elle, aprens-donc à nager.

Cela est copié de la premiere des nouvelles de la Reine de Navarre, (Marguerite sœur de François I.) On y parle du penchant de certaines femmes pour les Moines. L'une des Dames, à laquelle l'Auteur donne le nom de Nomerside, dit: Oh! par ma foi vous direz ce que vous voudrez; mais j'eusse mieux aimé être jettée dans la riviere, que de coucher avec un Cordelier. Oysile dit en riant; vous savez donc bien nager.

On lit dans différents Recueils que Sully s'étant présenté à la porte du Cabinet du Roi, qui lui avoit donné parole, qu'ils passeroient ensemble la matinée à travailler, le Roi lui fit dire de s'en retourner, & de revenir l'aprèsdînée; qu'il avoit la fiévre, & n'étoit pas en état de se lever. Sully, ajoutet-on, qui se désia de ce qui pouvoit être, attendit dans l'anti-chambre, & vit passer, quelques heures après, une jeune personne mise galamment, & habillée en verd , qui fortoit de la chambre de S. M. Le Roi parut ensuite lui-même & affecta d'être incommodé. Sire, lui dit Sully, je pensois que votre sièvre étoit passée. Au moins l'ai-je vu descendre l'escalier habillée de verd. Le conte est imaginé sur un autre bien plus ancien, mis en Epigramme, par Hilaire Courtois (Cortestus) Poëte Normand, dont les poés sies latines parurent à Paris en 1533, in-8°. sous le titre de VOLANTILLA: on y lit page 24.

Dum viserent plures amici NAUPLIUAS
Negans aditum advenientibus, se morbidum
Causatur esse, quippe qui tunc sebriat:
Horum unus aliquis dum revertitur, videt
Gradibus amasiam venientem è parvulis,
Et mox reversus ad suas properantiùs,

E vj

Inquit, scio satis Valere Nauplium:
Febris reliquit morbidum; sacta obvia est
Mediis mihi gradibus: Probe est nunc Nauplius.

Risere, admissi repenté sunt domum, Quid Nauplium Febris gravis reliquerat.

On trouve dans le même Recueil une réponse que bien des gens attribuent encore à Henri IV. Če Prince, dit-on, demanda à un Normand qu'il rencontra s'il ne savoit pas quelque chose de nouveau. Celui qu'il interrogeoit ne le connoissoit pas, & lui répondit en riant, qu'il y avoit quelque chose de fort nouveau dans son pays; qu'il y étoit cru un chou si haut & si étendu qu'on cût pu mettre dessous l'armée du Roi à l'ombre. Le Roi ne dit rien, & s'adressant à un Breton, il lui fit la même question; celui-ci lui répondit qu'on faisoit dans son pays une marmite si grande que ceux qui frappoient n'entendoient pas les coups qu'ils donnoient, tant étoit grand le nombre des ouvriers. Apparemment, lui dit le Roi, cette marmite de Bretagne est destinée à faire cuire le chou de Normandie. D'autres rapportent le fait d'une autre maniere, & disent que l'Ambassadeur Mendoce vantant les productions d'Espagne, & disant au Roi qu'il y croissoit des choux à l'ombre desquels on pourroit mettre une armée, le Roi lui parla quelque-tems après d'une marmite qu'il faisoit faire, & à laquelle cinq cents hommes travailloient depuis quelques années. Que Mendoce lui ayant demandé ce qu'il vouloit faire d'une pareille marmite? le Roi lui avoit répondu que c'étoit pour faire cuire ses choux d'Espagne. C'est ainsi que Courtois rapporte le fair :

Interrogabat quispiam rex Galliæ
In Neustrid quidnam referretur novi?
Tunc Neuster inquit ludibundus, & joco:
(Nec conveniri se putabat d suo
Principe) diebus hisce succrevit ibi olus
Sublimitatis tam arduæ, ut sub eo queat
Exercitus regis quiescere facile,
Solis sine offenså. Inde, equitans Rex longiùs
Habet Brittonem obvium; rogat & eum
obvium,

Ecquid novi Armorica Britannia disserat ?
Cui Brito: struunt circumferentia nova
Lebetem: ibi cum plurimus sit artifex
Qui verbere intonet, tamen non liberum est
Ut verberantes, malleis tonantibus,
Intelligant alios aliquatenus; scio,
Qui viderim. Tum Rex joco ait: id scilicet
Curatur ut Normanniae coquant olus.

L'Auteur écrivant ceci en 1533, la réponse pourroit bien être de Louis XII, ou de Louis XII, fertiles l'un & l'autre en bons mots.

Il se trouve dans les Œuvres de Théodulphe, Evêque d'Orléans, qui vivoit sous le regne de Louis le Débonnaire, un conte qui a été copié, & imité bien des sois. Un Gascon, diton, ayant perdu son cheval à Rome, sit publier dans les carresours, que s'il ne le trouvoit pas, il se verroit obligé d'en venir à l'extrémité à laquelle s'étoit porté son pere en pareille occasion; celui qui avoit dérobé le cheval, craignant quelque chose de sinistre, & d'aurant plus inquiet qu'il ignoroit ce qu'il avoit à craindre, ramena le cheval.

Le Cadédis fort satisfait, disoit gaiement qu'on avoit fort bienfait, & qu'il étoit fort aise de ne pas être réduit à imiter la conduite de son pere; ce qu'il eût pourtant fait, si on ne lui eût pas ramené son cheval. On lui demanda ce qu'avoit donc fait Monsieur son pere. Eh! Sandis, réponditil, n'ayant plus que la selle, il la mit sur son dos, & s'en retourna à pied. J'en eusse fait autant que lui, si on n'eût eu la bonté de me ramener mon cheval. Le conte se trouve en vers passables dans les Poésies de Théodulphe; les personnes de lettres qui ne les ont pas, les verront ici avec plaisir.

Sæpe dat ingenium quod vis conferre negabat;
Compos & arte est qui viribus impos erat.
Ereptum furto castrensi in turbine quidam
Accipe qua miles arte recepit equum.
Orbus equo, sit præco, cietque ad compita voce;
Quisquis habet, nostrum reddere certet equum.
Sin alias, tanta faciam ratione coastus,
Quod noster Roma fecit in urbe pater.
Res movet hæc omnes, & equum sur sivit abire,
Dum sua, vel populi damna pavenda timet.

Hunc herus ut reperit, gaudet, potiturque reperto

Gratanturque illi queis metus ante fuit. Inde rogant quid equo fuerat facturus adempto; Vel quid in urbe suus egerit ante Pater. Sellæ, ait, adjunctis collo revehendo lupatis,

Sarcinulisque aliis ibat onustus inops. Nil quod pungat habens calcaria calce reportans,

Olim eques, inde redit ad sua testa pedes. Hunc imitatus ego, fecissem talia tristis, Ni foret iste mihi, crede, repertus equus.

Theodulphi, Epist. Carminum, lib. 5°. Carm. ix. p. 199, de l'Edit. de Syrmond.

Contes. Pour trouver l'origine de quantité de Contes, qui ont été copiés, tournés & retournés en cent & cent façons, il faut lire les anciens Sermonaires de Maillard, Menot, Barlette, Raullin, les Legendes, & ces Livres que des Auteurs aussi simples, où si l'on veut aussi stupides que les peuples qu'ils prétendoient instruire, ont publié dans le quatorziéme & dans le quinzième & même dans le commencement du seizième siècle, & les Poéses de nos

anciens Troubadours. Les Italiens ont rassemblé tout cela dans un grand nombre de Recueils. Il n'y a guéres de nation qui ait produit autant de

Livres de cette espéce.

Le joli conte des Oyes du Frere Philippe, est tiré de l'Histoire de Barlaam, & Josaphat de S. Jean de Damas ou Damascène, qui vivoit sous l'Empire de Leon l'Isaurique, mort vers l'an 760. C'est ainsi que l'Auteur de ce pieux Roman raconte le fait: Un Roi eut un fils qu'on éleva jusqu'à douze ans, sans qu'il vit la lumiere du jour, ni aucune autre. Les Médecins avoient dit qu'il deviendroit aveugle, si l'on ne prenoit pas cette précaution. Le tems de ces ténébres Forçées étant expiré, on sit passer en revue devant les yeux du jeune Prince tous les objets qu'on peut voir pour l'ordinaire. Ils lui étoient inconnus. On les lui nommoit l'un après l'autre. Lorsqu'on lui sit voir des femmes, il demanda avec avidité quel nom on donnoit à cela? Ce sont, lui répondit le Nomenclateur, des Démons, qui induisent toujours à mal, & dont

on ne sauroit trop éviter l'approche. Malgré le nom, & l'observation qu'on y joignit, lorsque le Roi demanda à son fils, lequel de tous les objets qu'on lui avoit fait voir, il aimeroit le mieux. Ce sont dit le Prince, ces Démons qui nous induisent toujours à mal. Rien ne m'a paru si charmant

qu'eux.

M. l'Abbé d'Artigni n'avoit pas lu cet endroit de l'histoire de Barlaam & Josaphat, lorsqu'il a prétendu que les Oyes de Frere Philippe étoient originairement dûs à l'Auteur des Sermones de Tempore, surnommé le Disciple. Ce Disciple étoit un Dominicain; donc il n'a écrit tout au plutôt qu'au treiziéme siécle; il y a même bien de l'apparence qu'il vivoit au quatorziéme. Bocace pourroit bien être le premier qui ait imité le Conte de Barlaam, & qui ait changé les Démons en Oyes, & le fils du Roi en Moine; & le Disciple n'être que le second imitateur. Ce Conte a été imité d'une maniere supérieure à l'original par un ancien Poëte François, qui vivoit fous Charles VII. Il s'appelloit

Marein Franc, & étoit Normand, suivant Fauchel, & Artésien ou d'Arras suivant Jean le Maire. On peut voir ce que dit de ce Poëte Massieu, dans son histoire de la Poésse Françoise, page 235. & suiv. Voici le tour qu'il donne à son récit:

> Ci vous conterai d'un novice, Qui oncques vu femmes n'avoit. Innocent étoit & fans vice, Et rien du monde ne savoit; Tant que celui qui le suivoit Lui sit accroire par les voyes, Des belles Dames qu'il voyoit, Que c'étoient des oysons, & oyes.

On ne peut nature tromper, En après tant lui en souvint, Qu'il ne put dîner, ni souper, Tant amoureux il en devint. Et quand des Moines plus de vingt Demanderent pourquoi musoit, Il repartit, comme il convint, Que voir les oyes lui plaisoit.

Je regarde ce petit morceau, comme un chef-d'œuvre de naiveté. Hilaire Cortæsius ou Courtois, duquel j'ai déja parlé, a copié le Roman de Barlaam plus exactement, & a laissé subsister les Démons au lieu des Oyes qu'ont ingénieusement substitué Bocace & Martin Franc. Comme je crois les Poésies latines d'Hilaire Courtois fort rares, j'ai cru devoir copier son Epigramme:

A fæminis puellulum Corrodius
Omnibus abactum nutriebat volvulum,
Qui, dum satis adoleverat, videt omnia,
Invisa quæ nolit sibi à nutricio,
Rebusque multis nominatim cognitis,
Tandem puellulam videt spectabili
Forma. Quid esset quando novit volvulus,
Dæmona licet dixisset eam Corrodius
Subintulit vegeto animo: fac liberum
Huic dæmoni imprimam osculum, rogo
pater;

Que corda homînum Cupidinis ignis non premat?

Cortæsii Volantillæ, p. 22.

La Fontaine n'a eu garde de laisser subsister le Démon, au lieu des Oyes. Malgré tous les agrémens de son récit, & de celui de Bocace, si j'avois à choisir, je m'en tiendrois à Martin Franc. Après ce petit examen, il est bien aisé de donner une généalogie des Oyes de Frere Philippe. Voici la suite, 1. S. Jean de Damas, 2. le Disciple, 3. Bocace, 4. Martin Franc, 5. Hilaire Courtois, 6. & la Fontaine; Íavoir, si S. Jean n'est pas lui-même un Copiste. Il y a des idées nées pour faire fortune, & dont tout le monde cherche à s'emparer. Telle est celle de ce Conte, de l'épitaphe du chien complaisant aux galans, & de beaucoup d'autres, de la jolie Ode d'Horace: Donec gratus eram, de l'Epigramme de Martial: Vitam quæ faciunt beatiorem, &, pour donner un exemple plus sérieux, du Pseaume: Super flumina Babylonis.

Le Conte de la Veuve & des Cloches, que j'ai mis autrefois en vers eût pu passer pour original, si je n'en avois point indiqué la source. Voici ce Conte:

> Après LA mort du Meunier Nicolas, Jeanne sa veuve, en prudente semelle,

Alla chez son Pasteur consulter certain cas
Qui lui rouloit dans la cervelle.

Elle avoit un valet: son nom sera Lucas.

Il lui paroissoit son affaire; Ce n'étoit un galant à brillante maniere, Un adonis à propos délicats,

Le drôle avoit de solides appas :

Il étoit frais, robuste: une autre en eut fait cas.

Enfin dit au Curé la dolente Meûniere, Le défunt étant mort, je suis dans l'embarras; Lucas m'en tireroit.

## LE CURÉ.

Epousez donc Lucas.

# LA VEUVE.

Qui de son Valet sait son Maîrre; Tôt ou tard s'en repent; si je franchis le pas, Je m'en repentirai peut-être...

#### LE CURÉ.

Crainte du repentir, ne l'épousez donc pas.

### LA VEUVE.

Lucas est vigilant, il agit, il dispose...

Avoir un moulin sur les bras!

Sur les bras un moulin ; c'est une étrange chose.

#### LE CURÉ.

Partant, Jeanne, épousez Lucas.

Elle Alloit proposer de nouveaux anicroches,

D'autres si, d'autres mais; sortons dit le Curé, Ecoutez-bien ce que diront mes Cloches,

Elles débrouilleront le fait à votre gré,

L'oracle est sûr. On sonne, Jeanne écoute. Eh? bien, entendez-vous, dit le Pasteur madré?

> Ah! Monfieur, je suis hors de doute, Vos Cloches disent clair & net:

Prends ton Varlet, prends ton Varlet.

Huit jours après Lucas devint l'époux de Jeanne.

Epoux complaisant? non: mais ivrogne, brutal,

Tous les coups qu'il donnoit, ne tomboient fur son âne,

Jeanne en avoit sa part: il la traita fort mal.
On sit cent & cent sois une éloge sincere
Du pauvre Nicolas, & de son caractere.
Jeanne pleura, gémit; ensin dans sa douleur,
Elle alla trouver son Pasteur.

Digitized by Google

## 120 RÉCRÉATIONS

Elle s'en prit à lui, prétendit que ses Cloches Etoient cause de son malheur.

Vous m'étonnez, dit-il, par de pareils reproches,

Je soupçonne ici de l'erreur.

Jeanne, certainement vous vous serez méprise.

Mais finissons tout altereas.

On va sonner encor. Quelle sut sa surprise! Le son étoit le même, & n'étoit pour Lucas. Et les Cloches disoient d'une saçon précise:

Ne le prends pas, ne le prends pas.

Ce Conte se trouve en gros Latin dans le Sermon de Viduitate, de Jean Raullin mort le 6 Février 1514, âgé de 71 ans.

J. Raullin.

J'observerai ici que le P. Nicéron, qui parle de Raullin (Tom. xi. page 216. & suiv.) n'a pas eu recours à l'histoire de l'Université d'Egasse du Boullay, qui lui auroit donné des Mémoires curieux, & des faits singuliers qu'il a ignorés. On les trouve Tom. v. pag. 896 & 897, & on y apprend que le Prédicateur Raullin, qui abandonna la dignité de grand Maître du Collége de Navarre, qu'il avoit

avoit obtenue malgré les oppositions formelles de Louis XI, & qui embrassa la Regle de Cluny, étoit un Religieux à révélations, & un très saint homme. Je n'ai de tous ses Ouvrages (qui sont en six Volumes in-4°. imprimés à Anvers en 1612) que sa Quadragesimale en deux parties, contenant 104 Sermons. Il s'en faut beaucoup qu'ils soient aussi ridicules que les Sermons de Menot, & ceux de Barlette. Mais c'est la même méthode, la même distribution, divisions & subdivisions continuelles, beaucoup d'esprit, beaucoup d'habitude avec l'Ecriture-sainte. On y trouve aussi des Fables d'Esope, des petits Contes, des Historiettes, des Explications, des Etymologies, &c. Mais il y a plus de décence. De bons Extraits de tous ces Sermons seroient fort amusans, & formeroient un Recueil aussi intéressant que la plupart de nos Recueils de bons mors.

Le génie de l'homme est d'une Rezzoion. étrange nature, c'est peut-être en matiere de religion qu'il a pu concevoir les idées les plus absurdes, & réunir les plus disparates. M. l'Abbé d'Artigny

Tome I.

\*Tome IV. dans ses Mémoires\* d'Hist. de Crit. & Art. 67. page de Littérat. nous en a donné des preu-278. & Tom. ves dans ce qu'il y dit de la fête des page 67. Fous, de la fête de L'ANE, de la fête du Bœur, de la fête des Soupiacres, c'est à-dire des diacres saouls, parce qu'ils s'enivroient effectivement, de la fête des Innocens, de la fête des Noircis de Vienne, des Processions d'Aix, de Tournai, de Lille; le Purgatoire des Dominicains d'Anvers; la maniere dont se célébre la fête de Sainte Gommergue d'Anvers. On feroit un Livre fort épais de toutes ces extravagances introduites par des motifs de piété, & soutenues par la stupidité des peuples, & l'avarice ou l'esprit de libertinage. Cela me rappelle le bon

> Pour composer le Livre dont je parle, sans beaucoup de peine, il saudroit rassembler les Recueils de M. l'Abbé d'Arrigny, de Ducange aux mots Festum Asinorum, Kalende, des Mémoires de M. du Tilliot, imprimés à Lausanne, in 4°. 1741; les Heteroclita spiritualia & anomalia pie-

> mot d'un Anglois qu'il n'y a point d'Eglise où le Diable n'ait une chapelle.

tatis calestium, terrestrium, & infernorum, du Jésuite Théophile Raynaud; La Lettre de Neuré, ou Laurent Mesme, intitulée : Querela ad Gassendum de parum Christianis Provincialium suorum ritibus, minimumque sacris corum moribus, ex occasione Ludicrorum quæ Aqua-Sextiis, in solemnitate corporis Christi ridicule celebrantur : Livre rare, & qu'on devroit bien redonner au public, avec la traduction en vers Provençaux qu'en a faite Réné Gaillard, & une apologie de la Roque insérée dans le Mercure de Septembre 1738, auquel on pourroit joindre l'esprit du cérémonial d'Aix, dans la célébration de la sète-Dieu, d'un certain Pierre-Joseph Harize, (a) assez maigre Auteur, qui a prétendu faire l'apologie de l'usage impertinent des mascarades d'Aix; Des Extraits de Durand, Belet & autres Auteurs qui ont écrit sur les

F ij

<sup>(</sup>a) Il a écrit contre l'Auteur du Discours sur les Arcs de triomphe, dressés à Aix au passage des Princes, sous le nom de Sextius de Salten; il sut vigoureusement relancé dans l'Apologie des anciens Historiens & des Troubadours, ou Poètes Provençaux, amprimée à Ayignon en 1704.

Rits Ecclésiastiques, de quelques Conciles, & en particulier de celui de Bâle, & des anciens ordinaires des différens diocèses.

JEAN BELLT, dans l'explication de l'Office-divin au Chap. qu'il intitule de Libertate Decembris, parle des Jeux où se livroient les Evêques, les Archevêques, les Abbés, avec leurs inférieurs, (Cum suis subditis.) Ils jouoient dans cette fête à la boule, à la paume, ou au balon; entr'autres célébres Egliles où cette pratique avoit lieu, étoit celle de Rheims du temps de l'Auteur, qui s'expliquant fur l'origine Payenne de ces Jeux dûe aux Saturnales, ajoute, sans oser les condamner ; qu'il seroit plus louable de ne pas jouer, quoique de grandes Eglises, telle que celle de Rheims observent cet usage: Quamquam verd magna Ecclesia, UT EST REMENSIS, hanc ludendi consuctudinem observent, videtur tamen laudabilius effe non ludere.

Il parle d'un autre usage qu'on regardoit alors comme une pratique religieuse, & qui étoit encore plus ridicule. La troisseme sete de Pâques,

dans plusieurs Provinces, la femme bartoit son mari, & le lendemain le mari battoit sa femme. La raison qu'il en donne, étoit qu'on prétendoit indiquer par cette pratique, que les époux étoient obligés de se corriger l'un l'autre, & afin d'empêcher que dans le saint tems de Pâques, le mari ne pût exiger le devoir conjugal de sa femme, ni la femme de son mari. Voici le texte de Jean BELET » No-» tandum quoque est in plerisque regio-» nibus, secundo die post Pascha, mu-» lieres maritos suos VERBERARE, ac » vicissim viros eas tertia die... quod » ob eam rem faciunt ut oftendant sese » mutud debere corrigere, ne tempore illo » alter ab alterutro thori debitum exi-» gat. « L'idée des femmes de Russie qui veulent être battues par leurs maris, ne seroit-elle point relative à cette dévotion?

Volaterran Livre 7. de sa Géographie, en parlant d'une Eglise que sit bâtir Charlemagne à Alberstad, & pour l'entretien de laquelle il donna de très-amples revenus, ajoute qu'on y pratique un usage singulier, & qui ne Fiij

fe trouve nulle part que dans cette Eglise. » Tous les ans, dit-il, le jour " des Cendres après la Messe, on » chasse de l'Eglise un criminel qui » s'y trouve couvert de haillons, & la » tête enveloppée. On lui donne le » nom d'ADAM. Depuis qu'il est chassé » de l'Eglise, il court les rues nuit & » jour pieds nuds, ne manquant pas » de saluer toutes les Eglises devant » lesquelles il passe. Il ne lui est per-» mis de se reposer, que lorsque mi-» nuit est passé, ensuite si l'on l'y in-» vite, (& c'est à quoi personne ne » manque) il mange ce qu'on lui pré-» sente; mais c'est en gardant un pro-» fond silence. Cela dure jusqu'au Jeu-» di-saint qu'on le fait rentrer dans » l'Eglise; on lui donne l'absolution, » & il reçoit une somme considérable » composée des aumônes que chacun » lui fait. « Belleforêt, qui parle de cet usage dans son troisième Livre de Fel. 120. l'Histoire du Monde, \* dir qu'on donne le nom d'Adam, à celui qui est chargé de ce personnage, parce que de cri-minel qu'il étoit, il devient par sa pénitence, & l'absolution qu'il reçoit

pur & innocent comme l'étoit Adam avant sa chute. Les habitans d'Alberstad, ajoute-t-il, croyent que l'absolution donnée à ce coupable, & son expiation se répandent sur toute la ville, & profite à tout le monde. Outre Raphaël de Volterre ou Volaterran, & Belleforêt, que j'ai cité sur cet usage particulier, Rivet dans son \* Jesuita Vapulans, où il y a des traits page 358. curieux, & Ancillon dans ses \* Mémoires parlent de cet Adam d'Alberstad.

page 39,

ADEMAR, rapporte un usage Ecclésiastique encore plus extraordinaire fous l'an M. XII, du regne de Guillaume V, furnommé le Grand Duc de Guienne, Comte de Poitou, & sous l'épiscopat d'Isambert, Evêque de Poiriers. Dans ce tems-là, dit Ademar, Hugues Chapellain d'Aymeric, Vicomte de Rochechouard, se trouva avec son Maître à Toulouse, où il célébra les fêtes de Pâques; ce fut le Vicomte de Rochechouard qui eut l'honneur de donner le soufflet au Juif, suivant l'usage immémorial qui s'y observe. Il colaphisa, ou donna ce souffler avec tant de force qu'il fit sortir la cervelle F iv

& les yeux de la tête du malheureux Juif qui tomba mort à ses pieds. Les Juifs vinrent l'enlever dans l'Eglise de S. Etienne de Toulouse, où cet acte s'étoit passé, & inhumerent leur mort. C'étoit apparemment le zéle du bon Aymeric de Rochechouard qui lui donna tant de force, & qui lui fit oublier le Commandement de Dieu: Non occides. Voyez Dadin de Hauteserre dans son Histoire d'Aquitaine; Liv. 9. Tome II. page 357.

Albert de Strasbourg, cité par le même d'Hauteserre dans ses Mémoires sur l'Aquitaine, en parlant, sous l'année 1317, de la mort & de la sépulture de Henri de Prouvinloup, l'undes plus célébres Poëtes de son tems, (Magni Dictatoris ) lequel fut inhumé à Mayence la veille de S. André 1317. dans le Parvis de la grande Eglise près les dégrés, dit que le corps du défunt fut porté par les Dames depuis sa maison jusqu'au lieu de sa sépulture; qu'elles y répandirent beaucoup de pleurs, & y jettoient de grands cris, parce qu'elles y perdoient un Auteur qui avoit été leur Panégyriste con-

tinuel, & qui avoit comblé leur sexe des plus grands éloges dans tous ses Ouvrages: ( (a) In Dictaminibus suis. ) Albert de Strasbourg, ajoute, qu'on versa une si grande quantité de vin, sur la fosse de Prouvinloup, que le Parvis en étoit inondé. Cerre prarique de répandre du vin sur la fosse des morts est un reste du Paganisme, dont Auzone a parlé dans l'épitaphe 36. & avec plus de détail Tibulle, Livre 3. éleg. 2. Voyez Kirchmann, de Funeribus Romanorum. Lib. 3. ch. 7. p. M. 229. Tanta etiam ibi copia fuit vini fusa in sepulchrum suum, quod circum fluebat per totum ambitum Ecclesiæ, dit Albert de Strasbourg.

Il n'y avoir guéres d'Eglise qui n'eût quelque usage particulier, & bizarre eu égard à nos mœurs. L'ignorance du Clergé, de concert avec celle du peuple, qui aime tout ce qui affecte ses sens, avoir introduir des cérémonies qui avoient toute l'impertinence

<sup>(</sup>a) Dans ses Ouvrages qu'on appelloit autresois diffiez, & diffez ou dits.

de celles du Paganisme. Il a fallu tous les efforts d'une piété éclairée pour anéantir ces usages, qui ont toujours trouvé quelques défenseurs dans la multitude ou dans l'avarice de ceux qui sembloient destinez par état à les condamner. Le lait de la Vierge, le prépuce de Châlons, le Chef de Saint-Jean à Amiens & à S. Jean d'Angeli, Sainte-Baume, les onze mille Vierges, la Sainte-Véronique, ont encore leurs dévots. Le plus savant Ordre monachal, a employé le plus savant de ses Moines, à défendre la sainte Larme de Vendôme, contre les justes observations du Docte Thiers. Il n'a pas tenu à certains zélés qu'on n'ait regardé comme hérétiques les Ecrits des trois hommes auxquels l'érudition Ecclésiastique a les plus grandes obligations; Syrmond, Launoy & Baluze. La sincérité de Syrmond ne plaisoit point à ses Confreres. Ils ne furent guéres contems de lui lorsqu'il eut fait imprimer son Facundus, où se trouve fameux passage de l'Eucharistie. page 144. Malgré toutes ses explications, ce passage sera toujours un des boucliers des Protestans. (a) Mais que voulez-vous que j'y fasse, disoit Syrmond? Ai-je dû falssier le Manuscrit? Ce passage de Facundus, la Lettre ad Cazarium de S. Chrysostôme découverte par le savant Emeric Bigot, & le Ratramne sont les Achilles des Protestans, & embarrasseront toujours les Catholiques qui savent lire.

J'ai la seconde édition du Ratramne, RATRAMNE; sous ce ritre: Berirami Presbyteri de corpore & sanguine Domini, in - 12. Genêve 1541, avec l'Epître de Saint

<sup>(</sup>a) Voici ce passage: Adoptionem quoque filiorum suscepisse Christum, si Antiqui Dostores Ecclesia.
dizisse monstrantur, nec ipsi, nec omnis Ecclesia.
dizisse monstrantur, nec ipsi, nec omnis Ecclesia.
Qua tales Dostores habuit, judicari deberent heretici.
Nam Sacramentum adoptionis suscipere dignatus est.
Christus; & quando circumcisus est. & quando bapzisatus est. & potest Sacramentum adoptionis. ADOPTIO NUNCUPARI, SICUT SACRAMENTUM
CORPORIS ET SANGUINIS EJUS, quod est in
pane & in poculo consecrato, corpus ejus & sanguinem
dicimus, NON QUOD PROPRIE CORPUS EJUS
SIT PANIS, ET POCULUM SANGUIS; sed
quod in se mysterium corporis ejus, sanguinisque conzineani. Hinc & ipse Dominus beneditum Fanem &
calicem, quem Discipulis tradidit, corpus, & sanguinem suum vocavit, &c. Facundus Sirmundi, page
141.

Augustin ad Dardanum, & dans le même exemplaire le Dialogue en six Livres, sur le Sacerdoce, traduit du Grec de Saint Jean-Chrysostôme, par Germain de Brie, (Brixius) Chanoine d'Auxerre sa patrie, ensuite de Paris, Secrétaire de la Reine-Anne mort le 27 Juillet 1538. L'Editeur est un Firmianus Chlorius, qui adresse son édition : omnibus Christianis Sacerdotibus, & sinceris Evangelii Ministris. C'est un Calviniste décidé. Tout cela est terminé par une Piéce de vers adressée à un Laurent Mégret, qui est une Satyre violente des Evêques du tems. Cette édition de la Tre Juction par Germain de Brie des Dialogues de Saint Jean-Chrysostôme que je crois rare, a des avantages que n'ont pas les précédentes. Elle est divisée par Chapitres, & les marges sont chargées de sommaires qui soulagent beaucoup la mémoire & tiennent lieu d'un bon extrait. Pour le Ratrainne, on trouve l'histoire de ce Livre, dans la Préface du Docteur Jacques Boileau à la tête de l'édition de sa Traduction, avec le Latin à côté, chez Boudot, in-12.

1686. Il y a de l'extravagance à prétendre, comme l'a prétendu ce Docteur que Ratramne établissoit invinciblement la présence réelle. Ratramne est dans son Livre plus Calviniste

que Calvin même.

Boile Au, (Jacques le Docteur) des Livres singuliers de ce Docteur, à qui l'on eut pu donner l'épithete de Doctor singularis, si c'eût été la mode, il n'y apoint de meilleur, que sa Difquisition ou recherche historique des habillemens des Ecclésiastiques séculiers: Historica disquisitio de re vestiaria hominis sani vitam communem more civili traducentis. Amsterdam 1714, perit in-12. page 163. Il prétend y prouver que les habits courts sont plus simples, plus modestes, & plus convenables aux Ecclésiastiques que les habits longs; il y a bien de l'érudition, & de très - bonnes recherches dans ce petit Livre qui n'est guéres connu, & dont la lecture n'est pas à la portée de tous ceux pour qui il paroit destiné L'Auteur affectoit dans son style Latin, autant de singularité que dans ses sujets, & cette singularité

de style répand une obscurité qu'on n'écarte qu'avec une grande habitude, & beaucoup de connoissance de la lan-gue dont se sert l'Auteur. Suivant lui le premier qui ait obligé le Clergé à porter l'habit long est CHARLES BOR-ROMÉE, Archevêque de Milan, Car-dinal neveu de Pie IV. Son exemple a donné lieu à tous les autres Prélats à imposer la nécessité de l'habit long dans les Conciles Provinciaux, ou dans leurs Statuts Synodaux. Les Séminaires qui s'établirent en ont confirmé l'usage. Si on en croit l'Abbé Boileau, il n'en veut dans son Livre qu'aux habits trop longs, ou aux habits trops courts. Les uns annoncent un luxe incompatible avec la simplicité Chrétienne; les autres une immodestie & un ridicule aussi condamnables que le luxe. Il remonte jusqu'à Adam, & dit qu'il n'y a pas d'apparence à croire qu'il air voulu prendre une robe trainante, pour cacher sa nudité. Et qu'il n'y avoit originairement aucune différence entre les vêtemens de l'homme, & de la femme, non plus qu'entre ceux des personnes consacrées à Dieu, & les autres, qu'on peut appeller profanes, & que nous appellons personnes du monde, séculiers. Les peaux des animaux formerent les premiers vêtemens. Les Prêtres, avant la Loi donnée par Dieu même à Moise, s'habilloient des peaux des animaux qu'ils sacrifioient, & vivoient de la chair de ces mêmes animaux. Ce n'est que depuis la Loi de Moise que les Prêtres, chez les Hébreux ont porté une tunique ou une soutane qui tomboit sur les talons, les Egyptiens & les autres Prêtres des idoles, ont porté l'habit long dès les premiers tems; mais cet usage ne s'introduisit pas si-tôt chez les Grecs, & chez les Romains; Cicéron fait un crime à Verrès d'avoir une soutane qui lui alloit jusqu'aux talons, & de porter un manteau de pourpre. Il n'y avoit que les enfans, & les personnes sacrifiées à la débauche qui portassent de ces soutanes ou tuniques longues, du tems de Plaute & long tems après lui. Joignez à ces soutanes des manches qui descendoient jusqu'au poi-

gnet, c'étoit un habit fait pour les libertins, & la débauche. On fixe l'usage de ces robes longues & à grandes manches sous l'Empire d'Antonin Caracalla, duquel elles prirent le nom, & furent nommées caracalles. Comme nous avons donné le nom de 10quelaures, à un manteau à manches, & le nom de haut-de-chausses à la Candalle, à ces larges hauts-de-chausses qui avoient une aune de tour. Henri-Etienne prétend que ces caracalles ressembloient aux cappes qu'on appelle à la Béarnoise, qui ont servi de mo-dèles à celles que les femmes ont porté & portent encore en Normandie & en Bretagne. Rien ne nous annonce quel étoit l'habit particulier que portoient Jesus - Christ & ses Apôtres : mais tout donne lieu de penser qu'ils portoient des vêtemens courts, & conformes à leur condition, & aux métiers qu'ils faisoient. Jesus-Christ passoit pour le fils d'un Charpentier. Ses Apôtres étoient pêcheurs. De longs habits ne leur eussent pas convenu. Toutes les fois même qu'il est

parlé de vêtemens dans le Nouveau Testament, (a) il ne s'y agit que d'une tunique ou camisole (semicinelia) qui n'alloit que jusqu'aux reins, & d'un manteau qui n'alloit que jusqu'aux genoux. Jesus Christ recommande partout l'indifférence sur les habillemens; il reproche aux Pharisiens qu'ils paroissoient dans la Ville avec de longues robes ou tuniques qui leur tomboient sur les talons. \* Gardez-vous des Scribes qui se plaisent à se promener avec de 20. V. 46. grandes robes, in stolis, is στολαίς. Il suit de ces reproches que ni Jesus-Christ, ni ses Apôtres ne portoient pas de longues soutanes. Saint Pierre eût-il porté une épée, avec une longue foutane? Le mot de Togara, vêtue d'une longue robe, est employé par les bons Auteurs pour une femme débauchée & publique. C'est en ce sens que l'employent Cicéron, Horace, Juve-nal, Martial. Le meuble duquel parle Saint Paul, dans sa seconde Lettre à

<sup>(</sup>a) Matth. c. 5. v. 40. c. 6. W. 25. 28. 31. 32. c. 9. v. 20. oil le Grec porte (ματίον, manteau court. c. 14. v. 36. &c.

Timothée, ch. 4. v. 13, si c'étoit un vêtement, n'étoit qu'un habit de voyage fait pour la pluie, ou ce que nous appellons une redingote, mais étroite & servée, comme une veste. C'étoit à peu de chose près la chasuble rétrecie, & appliquée sur le corps, & non pas une robe de cérémonie; ces sortes d'habits étoient à l'usage du menu peuple, des voyageurs, des vieillards, ou de ceux qui plaidoient. L'habit étoit si peu décent que l'Auteur des Causes de la corruption, ou de la chute de l'éloquence, l'attribue à ces sources & étroites: Quantum humilitatis putamus eloquentiæ attulisse PENULAS, istas, quibus ADSTRICTI ET INCLUSI cum judicibus fabulabamur? Ce vêtement étoit commun aux Laïques, aux Prêtres & aux Diacres; on lui a donné les noms de penula, capsa, capsula, planeta. Mais l'Abbé Boileau prétend que dans l'Epître à Timothée, il ne s'agit que d'une cafsette, où étoient ses livres & ses papiers. Il se fonde sur la version Siriaque qui porte: Thecam librorum afferto, sur l'autorité de S. Jean Chrysostôme

fur ce verset de Saint Paul, sur l'explication du mot paixerns, traduit par PENULA que donnent Hesychius & Suidas, & sur quelqu'autres raisons qui me paroissent très-décisives en faveur de ce sentiment. Une preuve que les habillemens ont toujours été fort indifférents aux Chrétiens, & qu'ils n'ont jamais pensé à se distinguer de ce côté là, se tire de ce que dit Minutius Felix dans le Dialogue auquel il a donné le titre d'Octavius. Ce n'est pas, dit-il, par l'extérieur (notaculo corporis) mais par la pureté & la modestie de notre conduite que nous nous reconnoissons entre nous. Tertullien compare ceux qui portoient une robe longue (a) à Ménandre, qui donnoit dans ce luxe, excusable à un Poëte comique, & justifie l'usage du pallium, ou du manteau serré par sa différence d'avec l'habit long qu'il regarde comme ridicule & incommode. Certainement Tertullien n'eût point ainsi parlé des habits longs, si les Ecclé-

<sup>(</sup>a) En lifant, si quis Menandrico fluxu, & non pas Meandrico, suivant la leçon ordinaire.

siastiques de son tems en eussent nécessairement porté. Clément d'Alexandrie parle d'une maniere encore plus (a) exclusive. En parlant du grand art de se connoître soi-même, il dit » qu'il » ne peut s'acquérir que par la connoissance de Dieu, & en devenant » autant qu'il se peut semblable à Dieu » même. Or le moyen de ressembler » à Dieu, n'est pas de porter de vains » ornemens, de l'or, des robes qui » trainent à terre ; c'est de faire le bien. « Il va plus loin dans le ch. 70. du deuxiéme Livre, & dit nettement qu'il y a de l'impertinence & de l'orgueil à porter une robe traînante qui empêche de marcher, & balaye les endroits où l'on passe. Il n'y a pas d'apparence que Saint Clément, Prêtre, Disciple de Panthène, Maître d'Origène ait ofé porter une robe traînante, lui qui en parle en de pareils termes. Le même Auteur, emploie encore des termes plus forts contre les Magistrats d'Athènes, parce qu'ils portoient de l'or sur

<sup>(</sup>e) Au commencement du ch. 1. du troisième Livre de son Pédagogue.

leurs habits, & des robes qui tomboient sur leurs talons, sur lesquelles éroient brodées de petites cigales. Ortum suum, die Clément, re verd terrestrem CINADICO quodam fastu & arrogantia monstrantes. Que peut on dire de plus vif contre l'habit long? La réponse de Saint Bazile au Préfet de l'Empereur, est une nouvelle preuve qu'il ne portoit ni robe traînante, ni manteau long, violet ou pourpre; je suis à l'abri de tout, disoit-il; & la qualité de Chrétien me met en état de ne rien craindre. Je ne suis point sujet à confiscation, n'ayant qu'un mauvais HABIT ÉTROIT ET DÉCHIRÉ, & quelques Livres qui font toute ma fortune. Ce grand Prélat, Archevêque de Césarée de Cappadoce, n'avoit qu'une tunique, une simple camisole par-dessus, & un lit à terre. La pauvreté, l'étude & le travail, c'étoit en quoi consistoient ses meubles, ses ornemens. Saint Bazile mourut le 1 Janvier 399. Il faut pourtant convenir de bonnefoi que du tems de Saint Augustin l'usage des robes longues, que l'Auteur appelle honteux, s'introduist à

Rome, & y devint même fort commun. Les habits longs, & les tuniques ou camisoles à manches, étoient, dit ce Saint Docteur de l'Eglise Larine, une chose honteuse criminelle aux yeux des premiers Romains; mais aujourd'hui, tous les honnêtes gens en ayant admis l'usage, c'est une sorte de honte de n'en point porter. Mais cela n'in-duit point une loi particuliere pour les Ecclésiastiques; s'ils portoient des habits longs, c'est que tout le monde en portoit. Jacques de Vitry, fait Car-dinal fous Léon IX, (a) & duquel nous avons une excellente Histoire d'Orient & d'Occident, où brille la sincérité, & l'amour du vrai, rapporte au ch. 7. de son Hist. d'Occi-dent, qu'il arriva vers l'an 1222. une contestation entre les Ecoliers de l'Université de Paris, lesquels pour insulter les Anglois qui y étudioient les appelloient ivrognes & bêtes à queues, Potatores, & CAUDATOS, à cause de

<sup>(</sup>a) Il avoit été Curé d'Argenteuil, près Paris; Chanoine régulier de Sainte Marie d'Ognics. Il moutut en 1244.

la longueur de leurs habits traînans à terre. Pierre surnommé Sutor, qui de Docteur de la Faculté de Théologie de Paris, se sit Chartreux, dit qu'il est de l'Office divin comme des habits, & qu'il est aussi choquant d'allonger le service, par des *queues* incommodes, que d'allonger les queues des habits. Les injures des Ecoliers & le sobriquet de Caudati, & la comparaison de Pierre le Chartreux, sont des preuves que dans ces tems les Ecclésiastiques ne prétendoient pas à la distinction des habits longs. Le Concile de Toléde de l'an 1324, leur défend les manteaux ( fupertunicale ) ou tabards, à queue; s'ils vont jusqu'aux talons, il ne veut pas au moins qu'ils traînent à terre : de pareils habits, disent les Peres de ce Concile, ne pouvant être regardés que comme superflus, & indécens. En cas de contravention, ils sont déclarés confiscables au profit des pauvres. Environ cent ans après le Concile de Toléde, en 1435 le Pape Eugene fut obligé de donner un pouvoir Particulier aux Cordeliers Observantins d'absoudre les femmes qui porteroient

Civitate, Dei

DES ROBES A QUEUE, mais dans le cas où elles ne feroient que suivre la cou-ume du Pays, & non à mauvaises fins. Il leur permit aussi de donner l'absolution aux Tailleurs ou aux Couturieres qui feroient de ces robes à queue, à condition néantmoins qu'ils n'imagineroient point de nouvelles modes. (a) C'étoit donc alors un cas réfervé au Pape, que d'absoudre ceux qui avoient la vanité de porter des robes à queues traînantes. Donc c'étoit un péché mortel, & in re gravissima. Saint Augustin prouve sans réplique l'indifférence des habits: Il n'importe pas, dit-il, de quelle maniere on soit habillé, ni de quelle saçon on vive, pourvu qu'il n'y ait rien d'opposé dans les habits & dans la conduite, à la Loi divine. C'est pourquoi lorsqu`un Philosophe se fait Chrétien, il n'est-pas obligé de changer son habit, on de réformer ses manieres, il suffie qu'il abandonne ses fausses idées. Saint Ambroise contemporain de Saint Augultin, condamne la molesse efféminée

de

<sup>(</sup>a) Vading, Annales de Saint François fous l'an

de ceux qui portoient de son tems de longues robes (a) de soie qui leur ca-choient les pieds, comme si une étoffe de laine eut été un fardeau trop pésant . pour eux. Ce que dit l'Auteur du Livre de la Vie contemplative, qui se trouve dans la Bibliothéque des Peres, sous l'an 1118, est encore fort contre l'habit long. Il parle contre ceux qui en portoient en termes si injurieux, qu'il y auroit une sorte d'injustice, dit l'Abbé Boileau, à en faire l'application aux Ecclésiastiques de son tems. On en jugera. Voici ses termes: Extrêmement prompts, dit-il, à reprendre les autres, ils ne sauroient souffrir que personne les reprenne en rien. En public ils affectent beaucoup de patience, E cachent le venin de leur colere; mais sous prêts à nuire, s'ils en trouvent l'occasion, ils ne la laisseront pas échapper. Censeurs hardis & presqu'insolens de la conduite des autres, ils se permettent cout. Ils lient impudemment commerce

<sup>(</sup>a) D. Ambr. L. S. in Lucam: En parlant des vêtemens de Saint Jean, p. 1696. L. C. de l'édition de Merlin & Nivelle de 1569.

Tome I.

avec les Religieuses, & les veuves, pour lesquelles ils se déclarent avec tant de pasfion qu'il serois plus aisé de les séparer de l'Église, ce qui est horrible à dire, que d'avec elles. Peut-être ne se paffee-il entr'eux rien de criminel, mais en donnant matiere au soupçon, ils se deshonorent. Je ne dis rien de ceux qu'on voit marcher avec des HABITS LONGS ET TRAÎNANTS JUSQU'AUX TALONS, qui embarrassent tellement leur démarche qu'on diroit qu'ils vont tomber à chaque instant. Par les mouvemens indécens, cadencés, & comme flottans, qu'ils se donnent, ils font voir dans leurs pas incertains & chancelans ce qu'on doit penser de l'assiète, ou plutôt du dérangement de leur esprie. Il faur croire que longtems avant cet Auteur, & Saint-Ambroise, l'habit long n'étoit pas celui de Saint Athanase, puisque Saint Antoine lui légua les siens par son Testament conçu en ces termes: Je veux. dit-il, à ses Disciples, à l'heure de sa mort, qu'on distribue mes habits de la maniere qui suit. Vous donnerez une de mes deux tuniques de peate de chévre (ou de brebis) à l'Evêque Athanase,

avec le manteau qui étoit neuf lorsqu'il m'en sit présent, & que j'ai usé depuis. Vous donnerez mon autre (a) tunique à l'Evêque Sérapion. Pour mon cilice, vous le garderez pour vous. Un prélat auquel on faisoit de pareils legs n'avoit pas d'habit, ou de manteu long. Lorsque Szint Grégoire de Nazianze fut fait Prêtre, il quitta l'habit long. (b) Saint Cyprien portoit le manteau, ou plutôt le gillet, ou la camisole, courte & sans manches des Philosophes, & son pere, Evêque comme lui, ne s'habilloit pas autrement que le peuple. Les témoignages de Saint Grégoire, d'Elie Métropolitain de Créte, qui vivoit en 787, & qui a écrit sur les oraisons de Saint Grégoire de Nazianze, de Saint Basile, de Saint Cyrille de Jerusalem, sont également opposés à l'usage de l'habit long. On peut les lire dans l'Auteur qui les a réunis dans le sixième chap.

<sup>(</sup>b) Greg. Naz. orat. 18.

de sa Dissertation. La conséquence qu'il en tire, & qui est en effet la seule qui résulte des textes qu'il cite, c'est qu'un Chrétien, & à plus forte raifon un Ecclésiastique, ne peut sans des-honorer son état, & sa qualité, se servir d'autres habits que ceux dont se sert le peuple, sans y apporter aucune distindion. Ces grands hommes, ces lumieres des beaux siécles de l'Eglise veulent que les Chrétiens, & sur-tout les Ministres du Seigneur, ne soient vêtus que pour la nécessité de dérober aux yeux les parties du corps que la pudeur veut qu'on cache, & de le garantir des injures de l'air & du froid. Ut hieme calescas, dit Saint Cyrille de Jerusalem, & corporis pudenda tegas, Le savant pere Thomassin de l'Oratoire, dans fon grand Ouvrage de la Discipline ancienne & nouvelle sur les Bénéfices, part. 1. l. 2. ch. 14. n'a pas fait difficulté de dire que dans l'Eglise pendant les cinq premiers siécles, les Eccléssastiques n'avoient pas moins d'attention à se distinguer des Laïques par la vertu & la modestie, qu'ils en avoient à se conformer à l'habit &

aux usages indifférens du peuple. La régle que prescrit aux Ecclésiastiques le Concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 816, c'est de rien innover dans leurs habillemens, de maniere qu'ils ne soient ni trop longs, ni trop courts, au qu'on ne distingue les Ministres des Autels d'avec le peuple & les laïcs, que par leur science, & non par leur habit; par leurs discours, & non par leur maniere de se mettre; par leur pureté, & non par leurs ornemens. Ce sont les termes de la premiere Epître du Pape Célestin I. rapportée au Tome I. des Conciles de France du pere Syrmond, page 55. Célestin y traite toute innovation, de fuperstition. Il ne faut pas, dit-il, en imposer aux yeux des peuples, il faut éclairer leurs esprits, former leurs cœurs. Le Chartulaire de l'Eglife de Tournai, nous apprend que l'Evêque Radbode \*, qui siégeoit en \*Lib. 2. de 1091, dans un Sermon célébre qu'il Comis. c. 2. fit cette même année, fit une telle impression sur l'esprit de son auditoire, que plus de mille d'entr'eux couperent leurs cheveux & accourcirent leurs habits qui étoient des robes traînantes &

faites plutôt pour le luxe, que pour la nécessité. Certainement les Ecclésiastiques ne portoient pas alors l'habie long: Radbode n'eût pas eu un si grand fuccès. Trois cent ans après, le Concile de Toléde, déja cité, défendit l'habit long, qu'on appelloit tabard, qui est le manteau, aux gens d'Eglise. (a) Dans les derniers tems, le Cardinal Mazarin dans un discours adressé à la Reine Mere, (imprimé à Paris, avec Privilége du Roi, chez Frédéric Léonard, Imprimeur du Clergé en 1665,) lui remontroit la décadence du Clergé en ces termes: Je ne sais par quel mal-heur le Clergé produit pen de grands hommes depuis plusieurs années. On se livre à la bagatelle, on passe la vie à ne rien faire, on abandonne les études sérieuses. Tout est réduit à une vaine pompe, à de vains dehors, jusques dans la Chaire, jusques dans la célébration du sacrifice adorable de

<sup>(</sup>a) Statzimus quod nullus Cloricus SUPERTU-NICALE vel TABARDUM.... deferat ita longum; quod st ad pedes contingat; nullatenus tamen per tamen terram trahatur. Cum hec non honestas, sed supersiuitas, & indecensia censeatur, p. 103-

la Messe; on ne pense dans les fonctions Ecclésiastiques qu'à l'extérieur. La prédication, qui est un des priviléges de la dignité épiscopale est abandonnée au premier venu. On croit que c'est être Evêque que de se disputer l'honneur d'un carrolle bien peint, enrichi d'armoiries, que de se faire accompagner d'un nombreux corrège de valets, & de sévir dans des matieres de peu d'importance, contre les Prévaricateurs. (a) L'habit long étoit déja de nécessité pour les Ecclésiastiques. En 1215, le quatriéme Concile Latran, lour avoit fait défense de le porter. Leur habit ne devoit être ni trop long, ni trop court, & l'étoffe

<sup>(</sup>a) Du sems du Cardinal de Richelieu, les Ecclésiatiques s'inquiétoient bien peu des décençes de l'habillement. Le Comte de Grammont nous dit dans les charmans Mémoires qui ont été publiés par le Comte Antoine Hamilton (on beau-frere, que lorsqu'il parut la premiere fois en qualité d'Abbé devant le Cardinal de Richelieu, tout ce qu'on put obtenir de lui, fut de mettre une soutane par-desses s'avois, dit-il, la plus belle tête du monde, bien poudrée & bien frisée par-dessus ma soutane, & par-dessous des botines blanches, & des épérons derrés. Mémoire de la vie du Comte de Grammont, page 23.

n'en devoit être ni verte, ni rouge. En 1279 le Concile de Bude tolère les manteaux, ou les tabards d'une longueur modérée. Permittimus Prælatis quod possint habere mantellos rotundos, five TABARDA longitudinis moderatæ; mais il n'y falloit point de queue. Le Concile de Constance de l'an 1414, condamne l'habit long. Le Concile de Londres de l'an 1342, permet l'habit fort court, & qui n'alloit que jusqu'aux reins, mais en voyage seulement. En ville il devoit aller jusqu'aux genoux. Ceux qui étoient si courts qu'ils ne romboient pas jusqu'aux genoux scor prohibés par le Concile d'York; c'est ce même habit court & indécent boutonné sur l'estomac, que désend le Concile d'Angers de l'an 1365, lequel permet en même-tems l'habit long, qui tomboit au moins sur les genoux, & le Concile d'Avignon de l'an 1332, appelle ces habits supérieurs, & qui devoient être clos, non nimid brevitate rotundas. Enfin le Pape Martin V. reprend avec force les Ecclé-fiastiques, qui portoient des manches pendantes au coude, & des habits

d'une longueur somptueuse & superflue. Il ne dit rien des habits courts. Ainsi jusqu'au commencement du cinquiéme siécle, l'Eglise s'est déclarée bien plus fortement contre l'habit long, que contre l'habit court, & ce n'étoit jusqu'alors que la vertu & la modestie qui distinguoient les Ecclésiastiques des Laïcs, & non pas la maniere de s'habiller. Il n'y avoit de différence certaine & précise entre les Ecclésiastiques & les Laics, que le luxe & la vanité interdite aux premiers, & qui consistoit dans des découpures des franges rouges ou d'autre couleur, des éguilletes, &c dont les Laics prétendoient orner leurs habits. La forme étoit la même. On ne privoit des bénéfices que ceux des Éccléfiastiques qui portoient des habits longs, froncés ou plissés, tailladés, ou de couleur tranchante, telles que le rouge, le verd, &c. C'est la dispofition du second Concile de Latran de l'an 1134, extrêmement applaudi par Saint Bernard, c'étoit cette sorte d'habits tailladés, &c. qu'il blâmoit dans l'Abbé Suger. Mais on oppose

sur la différence des habits des Ecclésiastiques d'avec les habits Laïques. les Actes du Martyre de Saint Bénigne, qui mourut l'an de Jesus-Christ 150, sous l'empire d'Aurélien; il y est dit que Bénigne étoit reconnoissable par fa tonsure, son habit différent de celui des autres, & sa maniere de vivre. Vidi quemdam hominem peregrinum capite tonso cujus HABITUS DIF-FERT AB HABITU NOSTRO, vitaque ejus nostra dissimilis est. On pourroit répondre que ces actes ne sont point placés au nombre des piéces certaines & véritables, par Hugues Menard, Luc Dacheri, Jean Mabillon & Théodoric Ruinard. Mais sans cette ressource, il sussit d'observer qu'il n'y est pas dit un mot d'habit long ou d'habit court; la modestie, la simplicité, la vilité même de l'habit en faisoient la différence. Pour le passage extrait du discours fait à l'occasion de la consécration de l'Eglise de Tyr, & qui se trouve au ch. 4. de l'Histoire Écclésiastiq. d'Eusébe, ou il est parlé de l'habit long, de la couronne de la gloire céleste, du divin Chrême, & dela

stole sacerdotale, il est clair comme le jour qu'il ne s'agit en cette occasion que des habits cérémoniels, sacrés, & destinés pour les fonctions de la confécration de laquelle il étoit question, habits que le Rit Chrétien avoit empruntés du Rit Judaïque, & par la tradition, de l'un à l'autre. Les Actes du matyre de Saint Cyprien seroient le monument le plus ancien qu'on pût citer sur la forme de l'habit Eccléfiastique, si la formule *regnante Christo*, ne rendoir pas ces Actes forts suspects; en effet il est certain & avoué de tous les Sayans, que cette formule est postérieure au tems de Saint Cyprien, qui souffrit le martyre le 18 des Calendes d'Octobre de l'an de Jesus-Christ 258. Quoiqu'il en soit, le manuscrit est fort ancien. On y apprend que Saint Cyprien conduit dans le champ de Sextus, ibi se lacerna birro fpoliavit... & cum se dalmatica expoliasset, & diaconibus ttadidisset, in linea stetit, & capit spiculatorem sustinete. Baronius prétend trouver dans ce texte, l'habit long des Prélats, & te rochet des Evêques. Pour l'habie

6, ep. 59.

long, rien n'y conduit, ni près ni loin; & c'est une imagination ridicule d'y voir le rochet épicopal. Les mots lacerna birro, ne doivent s'entendre que d'un gros manteau à la Béarnoise, propre contre la pluie ou la neige; c'est à peu de chose près le manteau des Capucins, (horridus ille Capucinorum ornatus, dit l'Auteur) sinon qu'il étoit peut-être plus long. Juvenal (a) & Martial en parlent comme l'habit des pauvres gens de leur tems: ni l'un ni l'autre ne pensoient au rochet des Evêques. Il est vrai que le luxe introduisit des manteaux d'été, contre \* Mart. lib. lesquels les deux \* mêmes Poëtes ont exercé leur veine; birrus étoit encore plus court; il ne couvroit que les épaules & ressembloit aux mantelets Juven. Sat. F. w. 26. & feq. actuels des Dames, ou à ceux dont se servent les Pélerins, & qu'on porte à cheval, appellés capots. Ainsi lacerna, bir-

<sup>(</sup>a) Quid quod materiam prabet causasque jocorum Omnibus hie idem ? si fæda & sciffa lacerna. Juy. Sat. 3.

Circa si pender lumbis & scissa lacerna. Martial.

rus ne peuvent signifier que des cappes, ou manteaux courts que portoient les personnes du peuple, (a) & dont Constantin même ordonna l'usage à Rome pour la ville, au lieu de ces manreaux longs & embarrassans. Les Ecclésiastiques prirent le mantelet comme les autres, & le luxe ayant banni chez eux cette précieuse, cette florissante pauvreté qu'ils avoient reçue des Apôtres & des Chrétiens des premiers tems, la magnificence s'introduisit dans les Temples. L'or, le marbre, les pierreries décorerent les autels; les Ecclésiastiques abandonnerent ces habits vils, & qui les confondoient avec les derniers du peuple, aux Solitaires, & commencerent à porter des manteaux courts qui pussent ser-vir d'ornemens. Il fallut bientôt prescrire des régles contre ce luxe. Saint Augustin (b) déclare qu'il ne vouloit point de manteau, ni de tunique ou

(b) T. S. Col. 1389. n. 13. de la nouvelle édition.

<sup>(</sup>a) Cod. Theodos. tit. Quo habitu uti opporteat inted urbem. Ce manteau court est resté en Espagne., à Naples, &cc.

veste qui le distinguassent des autres; qu'il y avoit des manteaux d'un très grands prix, birros maximi pretii, dont il ne vouloit point se servir, quoiqu'un Evêque pût les porter, ainsi que bien des personnes avoient prétende le lui persuader. Son texte est remarquable. Qu'on m'offre, dit-il, un manteau, birrum pretiosum, de prix, peut-être cela convient-il à un Evêque, mais cela ne convient pas à Augustin, c'est-à-dire, à un homme pauvre, ne de pauvres parens. On ne manqueroir pas de dire que j'ai trouvé le secret d'avoir des habillemens riches que je n'aurois jamais pu avoir ou dans la maison de mon pere, ou dans mon état séculier; non, un riche manteau ne me convient pas, celui que je dois porter doit être pareil à celui dont je pourrois faire présent à mon frere qui n'en auroit point, pareil s' celui que peut porter décemment un Diacre on sous-Diacre; voilà l'habit que je recevrai volontiers : si l'on m'en donne un plus riche, je le vends, & j'en donne le prix aux pauvres. Le Concile de Gangre, qui est le soixante
1 aconcile nist pas compte parmi le gimenua qui nont jamais tit au nombre De 71 bonouni,

onziéme général, déclare anathêmes certains Moines nommés Eustathiens, qui prétendoient faire consister la piété à porter l'habit long, & qui condamnoient le manteau court, & les habits d'usage ordinaire, c'est-à-dire des habits courts & étroits qui n'alloienr que jusqu'aux genoux & qui étoient l'habit décent des Evêques, & des autres Ecclésiastiques; c'est ce dont Baronius(a) est obligé de convenir dans ses Annales. La dalmatique dont il est parlé dans les Actes du martyre de Saint Cyprien étoit une espéce de manteau ordinaire & qui n'étoit point affecté aux Evêques; la tunique, linea, qui se mettoit sous la delmatique & sous le manteau, ne pouvoit être autre chose qu'un vêrement ou tunique qui tenoit lieu de chemise & c'est une vision de croire que ce fut l'amice ou le rochet épiscopal, comme l'a follement prétendu Baronius, critiqué par Ottavio Ferrari, (b) dans son savant Traité

<sup>(</sup>a) Tome I. fous l'an 271, n. 43.

<sup>(</sup>b) Lib. 1. de re vestiaria, c. 39.p. 212-

des Habies. Aulugelle, nous apprend quelle fut l'origine & quelle étoit la forme de cette tunique, & Philippe Rubens en a fait peindre la figure dans ses Electa Sacra, d'après un ancien marbre qui se voit à Rome. Enfin Saint Ambroise prouve, clair comme le jour, que de son tems les habits des Évêques n'avoient rien qui les distinguassent des autres Ministres de l'Eglise. Ce n'étoit que par leurs travaux, par la fonction épiscopale qu'on reconnoissoit un Evêque. Mes freres, ditil, au troisséme Livre de la dignité Sacerdotale, de même que le long manteau & le lati-clave, font connoître le Sénateur, que la culture des champs distingue le Laboureur, la connoissance de la mer le Pilote; & que chaque Afrifan est reconnu par les ouvrages de son métier, de même les travaux de l'épiscopas distinguens l'Evêque des autres Fidéles. (a) Ce n'est que par là qu'on le connoît. Ce grand

<sup>(</sup>a) Sie episcopum NIHIL ALIUD nisi episcopulis opera designat. Ambt. loc. cita

homme se fut-il expliqué de cette maniere, si les Evêques de son tems, si lui-même eut porté un habit & des ornemens distinctifs & différens des autres? Il est bien difficile de fixer l'origine des habits longs dans l'état Ecclésiastique. Le Concile de Vienne, qui parle de la réformation du luxe des habits du Clergé n'en dit rien, & tout ce qu'on y trouve c'est une défense aux Ecclésiastiques de porter des habits barrés ou partis: virgata, vel partità veste, c'est-à-dire à rayeures, ou moitié d'une couleur, & moitié d'une autre; comme sont encore aujourd'hui les habits des Membres de certains Corps de Ville, par exemple, les Bourgeois du Corps de Ville de Poitiers, qui ont conservé l'habit tel qu'on le portoit du tems de Charles VI; le Concile de Patentia de l'an 1388, veut qu'un Clerc marié, pour jouir du privilége de sa cléricature, ait une tonsure d'une grandeur déterminée par ce Concile, & l'habit de dessus non rayé ou barré, ni parti, qui descende cependant jusqu'au mollet ou plus bas; vestem superiorem non virgatam aut bipartitam qua tamen usque ad medietatem tibiæ vel ultrà in longitudine protendatur. Cela ne suppose point un habit long & traînant. Le Concile de Trente même ne parle point d'habit long, ou d'habit cours dans la Session 14, ch. 6. de reformazione. Le premier monument où il soit parlé des habits longs pour les Ecclésiastiques, est une Constitution pour la réformation du Clergé d'Allemagne publice par le Cardinal Cam-pége, Légat à latere, en 1524. art. 2. Il y est enjoint aux Prélats d'empêcher que les personnes constituées dans les Ordres sacrés ne portent des habits de différentes couleurs, barrés ou rayés & à franges, mais des habits longs, & traînans jusqu'aux talons. Sed longis atque talaribus utantur. Cela est conforme au cinquiéme Concile de Latran de l'an 1511. Mais il n'y a pas lieu de douter que tant que l'usage des habits longs fut général en France, les Ecclésiastiques en porterent, & qu'il n'y eut de différence entr'eux, & les féculiers, que dans la modestie des habits du Clergé, soit pour la

variété des couleurs, les franges, les rayenres, &c. C'est ce que fait clairement connoître le récit de Guillaume de Nangis, qui dit sous l'an 1140. Alors les hommes, & spécialement les Nobles, tels que les Ecuyers, & leur suite, & même quelques Bourgeois & presque tous LES SERGENS, se rendirent ridicules dans leur maniere de s'habiller. Ils commencerent à porter des habits st courts, (a) qu'on leur voyoit et que la pudeur défend de montrer. (Quod quase corum nates & pudenda confusibiliter apparerent.) Ce qui parut d'autant plus extraordinaire qu'avant cela, on s'étoit habillé assez décemment. Les hommes, au moins la plus grande partie, se mirent aussi à porter de longues barbes, & cette mode s'établit dans tous les Ordres de l'Etat, à l'exception

<sup>(</sup>a) C'étoit à peu près la même chose en 1524, du tems du Cardinal Campège. Erasme, disoit en 1528. Quis ferat in viris pileorum thoros cum ingenti cauda pensili, oras vestium insettas, thoros in humeris tumentes, casariem duobus digitis supra auribus dirasam, vestem longe breviorem quam us ad genua porrigatur, vix pudenda tegentem, calceos rostris in immensum erettis, catenam argenteam d genu ad salum, usque revindam. Cictronianus Erasmi, p. 2924.



des Princes du Sang royal qui continuerent de porter l'habit long. Si les Ecclésiastiques avoient donné comme les autres dans la manie de cet habit court & ridicule duquel parle Nangis, sans doute il n'eut pas oublié d'en faire mention. Cependant dans la crainte qu'ils n'en adoptassent, car en France, la mode est un tyran qui subjuge tout, on sit des désenses au Clergé de porter de ces habits courts fusqu'à l'extravagance. On craignit aussi que les priviléges de la Cléricature ne fussent violes, & que les Juges séculiers n'obligeassent les Clercs à comparoître devant leur Tribunal, dans la confusion où la parité des habits eût pu jetter les choses. Voilà la véritable origine, la source primitive de la différence des habits Ecclésiastiques, d'avec les séculiers. Après le Concile de Trente, Charles Borromée s'appliqua particulierement à l'établissement de l'habit long dans les différens Synodes qu'il tint dans son Archevêché de Milan. Il fut imité de tous ses Confreres, sur-tout en France & en Espagne, où l'on fit une loi de

l'habit long. Il est vrai que le Concile de Sens ou de Paris de l'an 1528, can. 24. avoit déja ordonné l'habit long, avec défenses néanmoins de le porter froncé, barré ou trop serré, ou trop large ou d'étoffe de soie qui n'étoit permise qu'aux Ecclésiastiques qui écoient Princes du Sang, ou fils de Ducs; mais ce Concile étoit particulier à la province & ne faisoit point une régle pour tout le Clergé. L'Auteur finit par une protestation de la sincérité & de la bonne-foi qui l'ont dirigé dans ses recherches, desquelles on doit conclure que les Ecclésiastiques ont porté tantôt l'habit court, & tantôt l'habit long; que dans les premiers tems, dans le siècle d'or du Christianisme, l'habit long étoit l'habir le plus défendu, que dans les derniers tems ç'a été l'habit court; mais qu'en effet la véritable, la seule régle à suivre dans les habillemens a toujours été pour un Chrétien celle de la modestie, & de l'éloignement de tout faste, de toute ostentation, & que son véritable ornement est celui qu'il peut recevoir de la pauvreté Chrétienne & de l'humilité, vertus auxquelles l'obligent les vœux de son Baptême. Il finit son Livre par ces belles paroles de Saint Bernard, qui sont comme l'épigraphe de son Livre: In te constistio: non infra dejice, non suprà attolti, non evadere in longius, non extendi in latius. Tene medium, se non vis perdere modum.

J'ai cru que l'extrait de cet ouvrage, aussi savant que singulier, & peu connu, ne pourroit que faire plaisir à ceux qui ne sont pas à portée de lire l'ori-

ginal, qui devient rare.

Je ne connois point de Savans qu'on pût comparer plus justement l'un avec l'autre, que le Docteur Boileau, & Jean Thiers, Curé de Champroud, par l'érudition qu'ils ont fait voir l'un & l'autre dans leurs Livres; par la singularité des sujets qu'ils ont traités; par la liberté avec laquelle ils ont écrit; par le sort de leurs ouvrages, la plupart imprimés sans permission; par l'éstime qu'en ont sait les Savans, & l'ésoignement que marquent pour ces ouvrages les personnes bornées à un cercle d'idées qu'on leur a inspirées,

ou qui favorisent leurs intérêts. J'ai publié la vie de Thiers parmi les éloges historiques des Savans connus dans la petite province du Thymerais, & elle a été fort bien reçue. Il feroit à souhaiter qu'on réimprimât ses Traités singuliers & les plus rares, j'en ai donné la liste.

HEPTAMERON, ou les nouvelles de la Reine de Navarre, sœur de François I. Mere de Jeanne d'Albret, & ayeule de Henri IV. Ce Livre, le mieux écrit du seiziéme siécle, est aussi le plus curieux, & le plus rempli d'anecdotes. C'est l'image la plus fidéle du regne de François I. & de celui de Louis XII. Il ne faut pas prendre pour des contes imaginés les récits de cette Princesse; ils sont entierement ou presque entierement histosiques, & il seroit aisé de le prouver avec quelques observations sur chaque nouvelle. Ce qu'on y lit des désordres du Clergé, & sur-rout des Moines de ce siècle n'est que trop véritable. Croiroit-on que l'avanture des Corde. liers de Catalogne auroit un fondement réel, & que l'on eût persuadé

à des femmes, que la dixme des plaisirs du mariage étoit due aux Religieux d'un Monastere, si ce fait n'étoit confirmé par des Auteurs très-graves? Chasseneux, dans son Commentaire sur la Coutume de Bourgogne, des droits APPARTENANS A GENS MARIÉS, art. 1. col. 501. en parlant du pou-voir du mari sur la femme, pose quelques espéces, & décide d'après les Canonistes, qu'une femme qui se couperoit les cheveux par dévotion, malgré son mari, est excommuniée; qu'elle ne pourroit pas faire vœu de ne jamais ôter sa chemise, dans le lit: Ce sonslà, dit-il, de ces fantaisies, auxquelles il est bien difficile de remédier; & si une *femme s'avisoit de* FAIRE VŒU d'aller chaque jour chez un Chanoine ou chez un Prêtre, il faudroit bien prendre patience; parce que ce seroit par motif de dévotion qu'elle le feroit, c'est-à-dire, pour aller à confesse, or il n'est pas défendu d'aller souvent à confesse. Le Latin de Chasseneux, vaut bien la peine d'être copié: » Sed pro certo , istæ sunt phantasiæ; quia si faciant » votum quod singulis diebus volunt » ire

» ire ad domum canonicorum aut » aliorum sacerdotum, opus est pillare » (pigliare) la patienza, quià motæ » causa devotionis vadunt scilicet ad » confitendum; nec est reprobatum plu-» ries confiteri. « Cependant, ajoutet-il, ces dévotions ont été dangereuses de tout tems. Il en donne pour exemple ce que dit Nicolas de Lyra, des fils du Grand Prêtre, avec les femmes qui alloient à l'entrée du Temple pour se purisser, & l'histoire de Mundus, & de Pauline, rapportée par Josephe. "Philippe de Bergame, » ajoute t il encore, dans le supplément » de ses Chroniques, Livre 14, parle » des fourberies des Fraticelli, & de » leurs débauches avec les femmes. » qu'ils trompoient sous prétexte de "Religion. Rofred de Benevent dans ses Livres du Droit Canonique, au titre de Decimis, parle aussi d'une femme qui réservoit la dixme du plaisir conjugal à son Curé, quæ reservabat decimarum actum cum marito pro Sacerdote, ce que rapporte aussi G. Bene-dicti, dans sa répétition du Chapitre Raynut. sur les mots; cuidam Petro Tome I.

tradiderunt, n. 45. & 46. de Testam. Le libertinage, & l'ignorance étoient à leur comble, lorsque Luther & Calvin parurent, & ils justifierent la maxime de Saint Paul: Oportes esse harreses.

MEURES L'usage en est bien changé depuis DU REPAS. le regne de François I; on disoit en-

core de son tems:

Lever à cinq, dîner à neuf, Souper à cinq, coucher à neuf, Fait vivre d'ans nonante & neuf.

Notre histoire remarque en parlant de Louis XII, qu'une des raisons qui contribuerent à sa derniere maladie, & à sa mort sut le changement entier de régime. Le bon Roi à cause de sa semme, dit l'histoire de Bayard, avoit changé du tout sa maniere de vivre; car où il (a) souloit diner à huit heures, il convenoit qu'il dinât à midi, & où il souloit se coucher, à six heures du soir, souvent se couchoit à minuit. L'usage de dîner à neuf heures se relâcha

<sup>(</sup>a) Seleber, avoit coutume.

beaucoup fous François I, son successeur. Cependant les personnes de qualité bien reglées dînoient au plus tard à dix heures; & le souper étoit à cinq à six heures. Cela se reconnoît par la préface de l'Heptameron de la Reine de Navarre, où cette Princesse traçant le plan de vie que les Seigneurs & les Dames, qu'elle rassemble au château de cette bonne veuve à laquelle elle donne le noin d'Oysille, devoient suivre pour s'occuper agréablement & bannir l'ennui, s'exprime en ces termes. » Sitôt que le matin fut venu, » s'en allerent en la chambre de Ma-» dame Oyfille, laquelle trouverent » déja en ses Oraisons; & quand ils » eurent oui une bonne heure sa le-» çon, & puis dévotement la Messe " s'en allerent dîner à dix heures; & » après se retira chacun en sa chambre » pour faire ce qu'il avoit à faire, "& ne faillirent pas à midi de se » trouver au pré. « Parlant de la fin de cette premiere journée, (qui étoit une journée du mois de Septembre) la même Dame Oysille, qui prend la parole, dit: " Voyez où est le soleil,

"& oyez la cloche de l'Abbaye qui » long-tems a nous appelle à Vêpres... " & ce disant se leverent tous, & » trouverent les Religieux qui les » avoient attendus plus d'une grosse heu-» re. Vêpres ouyes, allerent souper. & » après avoir joué de mille jeux dans » le pré, s'en allerent coucher. » Tout cela revient à la régle. Lever à cinq, dîner à neuf, &c. Cependant Charles V, dînoit à dix heures, soupoit à sept & toute la Cour étoit couchée à neuf heures. On sonnoit le couvre-feu, c'est-à-dire, une cloche qui avertissoit de couvrir son feu, & s'aller coucher à six heures en hiver, & entre huit à neuf en été. C'est encore l'usage de la plupart des maisons Religieuses,. qui ne se distinguoient point alors de la vie ordinaire & commune. Sous le regne d'Henri IV, l'heure du diner à la Cour étoit à onze heures pour l'ordinaire, & à midi au plus tard. Cela s'est même conservé long-tems sous Louis XIV. Dans les Provinces éloignées de Paris, en Limosin, par exemple, il est fort ordinaire de dîner à neuf heures, on fair un second repas

vers les deux heures on soupe à cinq, & on fait un dernier repas avant que de s'aller coucher; les ouvriers, & les gens de campagne ont conservé cet usage, & font trois repas, un à neuf heures, un autre à trois heures; le dernier, à soleil couchant. Le quatrième repas étoit autresois d'étiquette à la Cour & chez les Grands, cela s'appelloit le vin du coucher, duquel il est parlé en dissérens endroits de nos anciens Historiens, & dans les vers de Gerard de Roussillon, cités par M. de Sainte-Palaye, (a) dans ses Mémoires sur l'ancienne chevalerie.

Entro que vene la nuh au fredesir, Le Coms demandet vi, e vai durmir. E levet lo mati à l'éclaircir.

" La nuir étant arrivée, le Comte demande le vin (du coucher) & se met au lit, il se leve le lendemain matin avec le jour. « L'Ordonnance du Roi Philippe-le-

<sup>(</sup>a) Tome I. de ses Mémoires, sur l'anc. cheval.

Long, sur l'état de sa maison arrêté à Lorris en Gâtinois, l'an 1317, fait mention du vin du coucher, en ces termes: Notaires suivant le Roi. Un Secrétaire & deux autres, dont l'un sera du sanc, & prendra le Secrétaire deux provendes d'avoine, & mengera à Cour, & prendra à Cour ser & clou, & pour les gages de ses valets & toutes ces autres choses, dix-huit deniers par jour. Mais il ara livraison de vin de coucher une quarte. Suivant le même réglement, les deux autres Notaires... n'autont livraison de vin du coucher.

Philippele-Long.

Les continuateurs d'Anselme & Dufourni dattent sa mort d'une maniere
incertaine. Il mourut, disent-ils, à
Longchamp, d'une fiévre quarte, de
laquelle il avoit langui cinq mois entiers, le 2 ou 3 Janvier 1321 sur le
minuit: In nocte circà galli cantum.
D'autres disent ou à Fontainebleau,
ou à Vincennes en 1322; suivant le
nouveau style, il est certain qu'il
mourut au mois de Janvier 1322.
En esset, on lit au commencement du
Registre du Parlement tenu en 1322,
& commencé à la Saint Martin d'hi-

ver 1321, ces propres mots: In isto Parlamento decessit rex Philippus videlicet in principio mensis januarii; il me paroît bien difficile de déterminer le jour, & je ne connois aucune autorité qui ait pû décider M. le Président Henaut à préférer le 3 Janvier au 2 ou à tout autre jour du commencement de Jan-vier 1322. Celles que cite Anseime, disent le 2 Janvier 1321, en suivant l'ancien calcul qui commençoit l'année à Pâques relativement àl'heure de minuit.

La lecture des Poëtes des siécles antérieurs au nôtre, j'entends parler ou Mellin, des Poëres François, est communé- ou Merlin de S. Ge-Malherbe , lais. ment rebutante. Avant quel étoit l'état de notre poésie? Et depuis lui, quelle foule de mauvais Poëtes! Cependant un homme de lettres ne doit pas les négliger. On y apprend l'histoire de la langue, celle des mœurs, & de quelques usages particuliers, le goût dominant du regne où ils ont écrit, & quelquefois des anecdotes qui ne se trouvent point ailleurs. C'est une source où doivent puiser ceux qui aiment l'histoire littéraire. Dans les fleuves qui traînent

MÉLIN .

la fange avec eux, on rencontre aussi quelquesois des paillettes d'or. On peut dire ensin de Ronsard, de Jodelle, or. Serm. de Baif, de Belleau, de Grévin, d'Olivier de Magny, de Pelletier, de du Bartas, &c. Cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles, \* comme le disoit Horace de Lucilius. J'ai appris dans S. Gelais, que le cœur du Roi François I, sur porté à Hautebruyere, abbaye de Fontevrault au diocèse de Chartres, par le titre de cette inscription saite pour le cœur de

- » Du bon FRANÇOIS, des Princes l'ornement,
- »Qui de fortune & de soi sut vainqueur,
- » Cy est enclos le magnanime cœur,

ce grand Prince.

» Qui clos à peine étoit du firmament.

Elle est suivie de celle-ci en forme de dialogue.

- » Que tient enclos ce marbre que je voi?
- » Le grand François incomparable Roi.
- Domme eut tel Prince un fi court monu-
- "De lui n'y a que le cœur seulement.
- » Donc ici n'est pas tout ce grand Vainqueur?
- 39 Il y est tout; car il étoit tout cœur.

La chute de cette Epigramme a été copiée dans plusieurs autres. Dans celle du Maréchal de Monluc.

Ici de Monluc vainqueur,
Est enclos le brave cœur,
Ou plutôt affirmer j'ose
Qu'il est ici tout entier,
Car tout cœur ce grand guerrier
Etoit, & non autre chose.

A la fin du deuxième Volume des Mémoires de Monluc. Bertaut a dit dans l'Epitaphe du brave Deschapelles, page 270, de ses poésies:

Ici dans le séjour des ombres éternelles, Git le cœur seulement du vaillant Deschapelles,

Dont enfin le trépas est demeuré vainqueur. Non; je faux, sa dépouille en cette tombe enclose,

Puisque son cœur y dort, toute entiere y repose. Car tandis qu'il vivoit, il n'étoit rien que cœur.

Mellin de Saint Gelais étoit savant; mais il l'étoit avec goût; il cachoit les H v larcins qu'il faisoit chez les Anciens, avec autant de soin que les Savans de son tems en prenoient à les faire paroître. On trouve quelques piéces dans le Recueil qui s'en sit en 1574, à Lyon, chez Antoine de Harsy, qui ne sont pas de lui, il y en a qui ne sont que des copies des Poètes du tems, par exemple, dans un Manuscrit de la Bibliothéque du Roi, que le seu Cardinal de Polignac apporta d'Italie, se trouve ce petit Cante, sous le nom de Lyon James, duquel on a parlé dans la Bibliothéque du Poitou.\*

\* Tome II. dans la Bibliothéque du Poitou.

## CONTE de Lyon Jamet.

» Robin mangeoit un quignon de pain-bis,

» Par un matin tout petit à petit.

20 Et Marion, lors gardant ses brebis,

» Qui ce matin avoit grand appétit,

∞ Lui dit, Robin: donne m'en un petit;

🛥 Et je ferai tout ce que tu voudras.

» Non, dit Robin, ne (a) lieve ja tes draps:

50 Mon pain vaut mieux; & ainsi s'en alla.

<sup>(</sup>a) Ne liève pour lève.

- » Et si l'avoit aussi gros que le bras.
- » Ne dût-on pas mener pendre cela!

Qu'on compare ce dixain avec celui qui est attribué à Saint Gelais, & l'on verra que Lyon Jamet a beaucoup mieux réussi.

Lyon Jamet étoit un bel esprit, ami intime de Marot, de Mellin de Saint Gelais, de Dolet. Suivant un Manuscrit que m'a donné un de mes amis, qui l'étoit de feu M. Lancelot de l'Académie des Inscriptions, Lyon Jamet étoit natif, non pas de Susti en Poitou, comme je l'ai dit dans la Bibliothéque de cette Province \* d'a- \* page 884 près la Croix du Maine; mais de SANZAY. Il avoit deux freres, qui s'établirent au diocèse de Sées en Normandie, sous le regne de François I. Nicolas Jamet, petit-fils de l'un des deux freres, y étoit Seigneur de Louviere, du chef de Françoise Picare, sa femme, en 1600; de cette branche descendent deux freres du nom de Jamet, établis à Paris. René Lyon, frete de Nicolas Jamet, s'établit à Caen; H vi

& de lui sont descendus Noël-Philbert JAMET savant Bénédictin, Auteur d'un Traité sur la Circulation des Esprits animaux, imprimé en 1682; & François JAMET de la Guessiere, Avocat au Parlement de Paris, lequel a continué le Journal des Audiences, commencé par Jean Dufresne, & en a donné trois Volumes depuis 1686, jusqu'en 1700, étant mort pendant qu'il travailloit au cinquiéme Volume de la Collection, vers l'an 1703 ou 1704. Suivant une notice manuscrite d'anciens Poëtes François, qui a passé du cabiner de feu M. Lancelor à la Bibliothéque du Roi, Lyon Jamet mourut vers l'an 1561, en Normandie où il s'étoit retiré. Ses liaisons avec Etienne Dolet, sont prouvées par les poésies de Dolet & la dédicace de l'Enfer de Marot, composée par Dolet & datée du premier jour de l'an 1542. Elle commence ainsi: ETIENNE Dolet, à Lyon Jamet, salut. Depuis peu de tems, JAMET, à tout JA-MAIS louable, voulant mettre en lumiere, sous mon impression, toutes les

Euvres du tien & mien ami, Clément Marot. (a)

Rabelais dans son Pantagruel, Liv. 4. ch. 11. p. 511. de l'édition de 1691, parle d'un Jamet Brayer, principal pilote, lequel avoit désigné la route, & dressé la calamité de toutes les boussoles. Ce JAMET BRAYER, marin considéré sous les regnes de Louis XII, & de François I, étoit aussi Poitevin; mais JAMET n'est-il point ici seulement un nom de Baptême diminutif de James, qui veut dire Jacques, Jamet, petit-Jacques?

Dans l'édition des Œuvres de Marot, donnée en 1731, in-4°. 4. vol.
& in-12. 6. vol. par l'Abbé Lenglet,
fous le nom de Gordon de Percel,
on trouve quelques autres pièces de
Lyon Jamet, l'épitaphe de Clément Marot, faite par son ami Lyon Jamet &
insculpé en marbre sur son tombeau en
l'Eglise Saint Jean de Turin 1544,

<sup>(</sup>a) Voyez cette Epître dans la rare édition de Niort, publice par François Meziere, Médecin ca 1596, sa 16.

& une épigramme commençant par Frere Lubin. Dans le manuscrit de seu M. Lancelot, écrit, dit-on, de la main de Geosfroy Tory, avec la date de 1546, se lir cette Balade en l'honneur de la Vierge; elle n'est dépourvue ni de pensées, ni d'esprit.

## Balade de Lyon Jamet sur la Vierge.

Qui me créa, je l'ai conçu,
Par finguliere humilité.
Et pour ce que je l'ai conçu
En humaine fragilité,
Il m'a doué d'agilité.
Aujourd'hui doncques, au surplus,
Je suis, en immortalité,
Mere de Dieu: que veur on plus!

Il me nourrit, je l'ai repu, Et pour ce qu'en bénignité, Je lui ai fait ce que j'ai pu, Par doulce consanguinité, Pour l'amour de maternité, Par laquelle tant je lui plus, Je suis en son éternité Meré de Dicu: que veut-on plus? Je l'ai couvert; il ha vêtu
De gloire mon humanité.
Et qui plus est, par la vertu
De sa haulte divinité,
Ma mis en telle dignité,
Que suis par-sus tous ses élus,
Le plus près de la Trinité,
Mere de Dieu: que veut-on plus?

## Envoi.

Qui veut avoir mon amitié, Tant soit il de grace sietus, Vienne à moi; je suis par pitié, Mere de Dieu: que veut-on plus?

Le pere Nicéron auroit pu s'éten-BARLETTE, dre beaucoup plus qu'il n'a fait sur les Sermons de Gabriel Barlette, & donner des extraits en plus grand nombre. Je lisois il y a quelque-tems un Conte en vers iambes, dans le goût de ceux que M. de la Monnoie a faits en Latin. Le voici:

- » Lagenam amicus orat: ampla sed puer
- » Onustus amphora advenit, terror cadi.
- » Quem fronte lætå conspicatus; heus, puer,
- » Istam admove amphoram, inquit naribus:

  » malim.
- » Quis factor inficit gravis? vappam queas » Infundere haut tuto. Abst impleam mero!

Je croiois ce Conte tiré des Entretiens de table, (Convivalium sermonum liber) de Jean Gastius de Brisac, imprimés au mois d'Août 1543, à Bâle, chez Barthelemi Westhemerus, in-12, & dédiés par l'Auteur à Louis Matroff, (Ludovico Matroffo Franco Fordiano,) où on le trouve sous le mot VASE dans l'ordre alphabétique que l'Auteur a gardé vers la fin. Il le dit d'un Bourgeois de Pérouse. Ce Bourgeois, dit Gastius , avoit un tonneau d'un vin excellent. Un de ses voisins lui ayant envoyé son valet avec un baril extrêmement grand, pour en avoir, le Bourgeois prit le vase, le sentit, & regardant le valet. Te mocques-tu, lui dit-il, de m'apporter un vase infecté? Il sent trop mauyais, pour risquer mon VIN; va remporte le à ton Maître. Gabriel Barlette a encadré ce Conte, à sa maniere, dans son Sermon du quatriéme Dimanche de l'Avent, folio 120 de mon édition qui est celle de 1516, à Lyon. Il parle des dispositions où l'homme doit être pour recevoir dignement le Sauveur naissant. Et comparant Jesus-Christ a une excellente liqueur & le pécheur a un vase infecté, il dit: Nonne reputaretur insipiens, qui optimam Romaniam, vel Malvaticum (a) poneret in vase musulento? Verè sic. Ita faciet Deus, ut fecit quidam Florentinus, qui habebat bonum vinum, ad quem multi confluebant, & petebant aut pro infirmis, aut pro medicina cum vase honesto, aut mundo. Quidam (b) bestial's misit quemdam samulum cum uno (c) barileto satis magno, ut daret ei de vino pretioso. Quod videns dominus rusticitatem illius civis, facete licentiavit (d) famulum dicens: Vis in hoc

<sup>(</sup>a) Du vin de Malvoisse.

<sup>(</sup>b) BESTIALIS, hebeté impertinent.

<sup>(</sup>c) Baril. (d) Renyoia.

vase portare vinum? Volo, inquit. Accipiens dominus vas vini odoratusque
est per foramen dicens: Abi in malam
horam: nolo ponere bonum vinum meum
in vase inmundo, ut est hoc. O anima
rusticana! Ita erit tibi, si in peccato per-

ජ

d

C

a

manes. (a)

On assure (b) dans la présace de la premiere édition du Dictionnaire de Bayle, qu'un prédicateur pour exalter le pouvoir de la Vierge Marie, dit à ses Auditeurs, que la mere de Coriolan obtint de lui ce que ni le sacré Collège des Cardinaux, ni le Pape même, qui étoient allez au-devant de lui, n'avoient jamais pu obtenir. Si cela a été essectivement prêché, le prédicateur l'a copié de Gabriel Barlette, qu'il a malentendu, & qui ne fait point l'anachronisme risible dont il s'agit. Il rend, dans son style, le texte de Valere Maxime, qui est cité; & dit: (c) Mittun-

<sup>. (</sup>a) Barletta in Sermone dominica quarta adventus, fol. 120. de la derniere partie.

<sup>(</sup>b) Dans un Recueil de bons mots, imprimé en Hollande en 1693, & cité à la marge.

<sup>(</sup>c) Sabbato secundo quadragesima, fol. 59.

tur illi oratores à senatu pro pace fienda, eos non audivit; insuper & SACERDO-TES CUM INSIGNIIS ORNATI; fed non audiuntur. Tandem mater mitis, Veturia nomine, cum ad castra veniret, videns eam filius clamare cepit: O mater, vicifti iram meam. Scio quid vis : unde pax facta fuit, amore solum matris. Si le trait n'est pas imaginé de la part de l'Auteur du Recueil des bons mots, le prédicateur avoit trouvé le Collège des Cardinaux & le Pape dans ces mots: Sacerdotes infigniis ornati; ou c'étoit quelque Missionnaire qui a voulu enchérir sur Barlette qui employe deux fois ce même point d'histoire.

Dans le Sermon du quatrième Dimanche de la Passion, il dit au sujet des médisances que ce désaut est surtout celui des semmes: Hoc peccatum maxime regnat inter mulieres, quæ discurrunt hac, & illac; non possunt sitere, quia sunt de Ossibus. Vir de terra. Il ajoute: Pone quatuor mulieres ab una parte, decem viros ab alia, plus garrulabunt. (mulieres.)

Deux freres conventuels, dit-il plus

bas, page 157, disoient leur coulpe au bain. Une faute lui dit l'un, de laquelle je m'accuse, c'est d'avoir médir de votre ordre & de l'avoir diffamé. Bon! dit l'autre n'en faisons-nous pas autant de notre côté: Facetia de duobus fratribus conventualibus qui in balneis simul 'confitebantur. Dico, inquis unus, meam culpam, quod ordinem tuum infamavi; respondit ılle: idem facimus de vobis. Ce Conte est suivi d'une fable sur ceux qui se repaissent du mal qu'ils disent des autres. Elle est courte & en vaut bien une autre : Faci-TIA DE PORCO. Semel omnia animalia convivium fecerunt. Sed deficiebat porcus; miserunt ovem Ambassiatricem ad eum vocandum, ut & ipse veniret. Refpondit; est ne lutum ibi? dixit ovis quod non. Unde noluit ire. Sic infamator est porcus, &c. C'est-à dire: » Tous les » animaux rassemblés firent un jour » un grand festin, mais le Cochon y » manquoit, ils lui députerent la Bre-» bis pour l'engager à venir; sur son » invitation, y a-t-il, lui demanda » le Porc, des ordures, & de la fan-» ge ? la Brebis lui ayant répondu

Ibid. fol

» qu'il n'y en avoit point. Oh! bien, » lui répondit le Cochon, je n'irai » donc pas, & en effet, il n'y alla

» pas. «

En parlant de la Madeleine (a) qu'il croit être sœur du Lazare, & la Pécheresse, quoiqu'il y air lieu d'en douter, parce que Lazare étoit pauvre, & Madeleine très-riche: Immò ditissima cum esset domina Castelli Magdali <sup>col.</sup> 1. à quo dicta est MAGDALENA, il die qu'elle étoit extrêmement belle, & qu'elle joignoit à sa beauté naturelle tout ce que l'art & la coquetterie peuvent y ajouter. Or en quoi, dit-il, consiste cet art, cette coquetterie? Quæ est ista ( pulchritudo artisicialis) 6 mulieres? Affaitamentum (b) capitis, appositio capillorum, (c) Belletum in facie, atque artificiose ad speculum stare

<sup>(</sup>a) Dans le Sermon de la cinquiéme Ferie de la Passion, fol. 159. v. col. 2.

<sup>(</sup>b) Un affiquet de tête. (c) BELLETUM in facie: du fard, vid. infrà faciendo crudellos, cornua, fol. 161. col. 1. ad calcem, & col. 2. il confond belletum, avec unguenta. Ainsi ce feroit du rouge & du blanc, qu'il appelleroit Belletum qui donne de la beauté, du fard. En Italien belleto.

per horam; verte hinc, pone illic. Ad cingulum cultellum, ab alià acuarium. Viderentur MARESCALLI, si haberent forcipes. Voilà l'ajustement, les bijoux des femmes du quinziéme siécle.

Fol. 160.

Il rapporte la réponse d'un Païsan ibid. col. 2. à un Empereur, qui lui demanda ce qu'il gagnoit, & l'emploi de son gain; & auquel le Paysan dit qu'il falloit qu'il gagnât huit deniers par jour; dont il y en avoit deux qui servoient à payer ses dettes, c'étoit les deux qu'il donnoit à son pere; deux qu'il prétoit : c'étoit ceux qu'il employoit à la nourriture de ses enfans; deux qu'il dépensoit pour l'entretien de sa famille, & deux qu'il perdoit, c'étoit ce qu'il employoit pour l'ajustement de sa femme: Quidam rusticus suit qui in agro inventus est laborare; ductus ad imperatorem indicavit ei quod octo denarios opportebat cum quotidie lucrari; duos solvere, scilicet patri dare, duos accommodare scilicet filiis, duos consumere pro familias, duos perdere, scilicet uxori.

Dans le Sermon du Dimanche des Dominica in ramis palma-Rameaux, il compare l'amour de Jesusrum, fol. 171.

col. 2. .

Christ pour la nature humaine, à celui d'un Amant pour sa Maîtresse. On reconnoît, dit-il, un amoureux à sept signes. Le premier c'est de porter un bouquet à sa barette, primum de flore in (a) birreto; Jesus-Christ a porté une couronne. Le second signe est d'être proprement vêtu; Jesus-Christ avoit une robe blanche. De lier société avec ses amis; Jesus-Christ a été associé avec deux voleurs. D'aller en masque en tems de Carême; Jesus-Christ n'a pas été reconnu de sa mere. De porter des fruits dans sa main; Jesus-Christ y a porté des clous. D'avoir un manteau, ou un mouchoir (sudarium) sur son col; Jesus-Christ a porté sa croix.

Lettre de Jeanne d'Albret, Reine de Navarre, dattée de Blois du 8 Mars 1572.

<sup>(</sup>a) Cette covedme galante de porter florem in bireto, un bouquet à sa barette, a duré très long. tems. En 1572. Jean d'Albret, Reine de Navarre, qui négocioit à Paris le mariage de Henri, dit le Prince de Viane, ou de Bearn, son fils, avec Marguerite de Valois ou de France, lui écrivoit: Je vous envoie un bouquet pour mettre Sur l'Oreil-le, puisque vous êtes d vendre, & des boutons pour un bonnet. Les hommes portent d cette heure force pierreries, &c.

De donner des sérénades la nuir, & de chanter la chanson: Comment vous rendrai-je ce que je vous ai promis; Jesus-Christ a chanté en croix, en disant; j'ai soif & Chrétien, j'ai soif de votre salut, &c: Belle comparaison & bien digne du sujet! Voici le texte: Et omnia signa inamorati ostendit; quæ sunt septem : Primum de flore in bireto; Christus coronam. Secundum de indumentis; Christus habuit vestem albam. Tertium affociatio cum amicis; Christus latrones. Quartum in laiva, tempore carnis-privii ; Chriftus non fuit cognitus à Maria. Quintum deferre poma in manibus; Christus clavos. Sextum sudarium in spatulis; Christus crucem. Septimum facit (inamoratus) nocturnas cantiones fieri; QUANDO REDDAM TIBI PROMISSUM ? Christus in cruce... cantavit sitio; ô Christiane sitio salutem tuam! Quelle simplicité ou quelle stupidité! Voilà où nous vouloient conduire les Jésuites.

Le Conte des deux Chapelains dont l'un reprochoit à l'autre, qu'il falloit qu'il ne dît pas la moitié du

Canon

Canon de la Messe, à quoi le dernier répondit qu'il falloit qu'il n'en dît pas lui-même un mot puisqu'il en avoit passé plus de la moitié, & que cependant il n'avoit pu finir aussitôt que lui, se trouve au fol. 178. r. col. 1. du Mardi de la Semaine-sainte.

Le pere Niceron a prétendu, avec raison, que Barlette avoit vécu audelà de l'année 1480, puisqu'il a parlé, comme d'une chose passée, du siége d'Otrante, qui fut prise & pillée par les Turcs l'an 1481, (a) sous l'Empire de Mahomet II, & sous les ordres du Visir Chéduc, Acmet Pacha. (b) Barlette s'explique en ces mots; & de fratte nostro in Otrando, dum civitas capetetur à Turchis, nec cessaret à prédicatione: C'est à la suite de cette observation, que parlant d'un mauvais Prêtre, qui pro uno solido capit sacramenta salsa, perjurat, nec curat

Tome L

<sup>(</sup>a) Leonclave, Annales Turcici, page 40. sous

<sup>(</sup>b) Barlette, feria sersie Pentecostes, fol. 16. 24

de Deo, propter res Mundanas, il dir; non dicit pater noster cum corde. (PRAC-TICA NOTABILIS ) Incipie in mane devotionem Virginis. Pater noster qui es in calis; prapara equum o ferve, ut camus ad Villam. Sanctificetur nomen tuum. O katerina pone ad focum illam carnem. Panem nostrum quoridianum, prohibe catum à farcimine, & dimitte nobis debita nostra. Da equus bladum. Pratered stans ad missam, totus est occupasus. Sursum corda. Mentiris: fursum corda ad rus, AD ADULTERAM, ad usuras. Ce qui suit n'a pas de sens parfait, & c'est une preuve que les Sermons de Gabriel Barlette, tels qu'ils ont été publiés, ont été interposés, oune sont que de simples cannevas, qui ne sont point dans l'ordre que les a recités l'Auteur. Mais il ne s'enfuit pas que les Contes, les mots pour rire, qui sont intitulés facetia, exemplum, practica seulement ou practica notabilis, ne soient point de l'Auteur, comme l'ont prétendu le P. QUETIF & LEON ALBERTI; ces mots facetia, &c. ont passé de la marge dans le texte.

qu'ils interrompent. Et si nous avions les Sermons de Barlette, tels qu'ils les a débités, nous aurions peut-êrre bien d'autres Contes & d'autres historiettes. Cette pratique a long-tems duré en Italie, & n'en est pas encore bannie. C'est encore cette de nos Missionnaires dans les campagnes où elle leur réuffir à se faire suivre de la capaille.

Dans le Sermon du premier Diman- Fol. 116-12 che de l'Avent, en parlant du mystere de l'Incarnation, il dit : Angelici spiricus miserunt Ambasciatores. Venit prima Ambassaria qua missa fuit à prima hierarchia, incurvando fe. Domine deus noster, quid est homo quod magnificas eum? (Enumera beneficia.) Dotasti cum lumine rationis; ad tuam imaginem creasti; potuisses eum lignum, lapidem facure, & nanc vis ad illum ire? & te induere (a) Selavina! respondie eis AMORE langueo. Secunda ambassaria missa est dicens; cur vis, o bone Ma-

<sup>(</sup>a) Vous revêtir d'une esclave, naîtro d'elle ?

gifter, iss ad homines males, & prophanos; vere se ibis, eris male conteneus; ce percutient, te ad columnam ligabunt, oculos imbimdabunt, (il vous banderont les yeux) te cruce affigent, Pedes perforabunt & manus. Respondie illud verbum proverbiorum viij. Delicitia mea esse cum filiis hominum, id ast; sune, cum filiis hominis. O charisas immensa! Tertia ambassaria missa 🌲 zereiá hierarchia dicens: Vera amicitia fundatur in aliquid horum honorum, aus in bono utili, aut belectabili; aut HONESTO, ut habet Tullius libro de amicitia; & Thomas secunda secunda, questione 22. articulo primo, & Philosophus octavo athicorum : sed die nobis; quam utilitatem habebis de homine? Ille est qui te millies blasphemat, qui falsa sacramenta capit, est saccus vermium, mendicas, Tibicen, &c, respondit eis Christus: amore langueo. Ciceron, Saint Thomas, & Aristote, cités par les Anges de la troisséme Hiérarchie pour former la majeure de leur argument, oft une idée réservée au siécle de Barlerre.

Il compare dans le même Sermon Fol. 116. 22 les amis infidétes qui nous abandonnent dans le besoin, au Milan, qui sequitur mulierem dum portat tripas ad aquam; quam non, sequitur dum vadit ad Ecsle fiam.

Il examine la question importante pour l'édification de ses Auditeurs, de savoir si Jesus-Christ portoit des souliers, & la résout pour l'assimative: Utrum Christus portaverit calciamenta? Nicolas de Lyra, dit-il, sem-adventus, g. ble n'en pas convenir, en prenant la 119. v. chaussure de Jesus-Christ pour une chauffure métaphorique, & non réelle. Mais je souriens, moi, que Jesus-Christ avoit des souliers: Quia, ut dicit apostolus ad Hebreos cap. 7. debuit per omnia fratribus assimilari, cum fuerie communis in việtu, ità in vestitu. Unde portavis calciamenta que habentur in Santto Joanne Laterano (a) Voilà une preuve sans réplique, & à laquelle

L iii

<sup>(4)</sup> Par consequent Jesus-Christ portoit des souliers. St ces souliers sont encore aujour d'hui dans S. Jean de: Latran.

Fol. 56. r.

les Peintres autoient bien dû faire réflexion, au lieu de peindre comme ils font, Jesus-Christ & ses Apôtres toujours nuds pieds, contre le costume, & l'autorité.

Les fables d'Esope entrent aussi dans les Sermons du pere Barlette, & il donne un tour naif, & original à ces petits récits, qui y répand je ne sais quoi de piquant & d'agréable. C'est ainsi qu'il raconte la sable du Lyon, de l'Ane & des autres Animaux; (a) en parlant de ceux qui se pardonnant tout, condamnent les autres pour les minces peccadilles : Leorex animalium fecit capitulum ubi aderan: omnia animalia; venit Cata (b) dicens culpam suam. Pater, dico meam culpam, quod sæpe comedi de olla dominæ meæ: respondit Leo, bene fecisti. Quid peccavit cata, &c. Venit canis: Pater, comedi morcellum domini mei. & aliquando carnem portansi abstuli;

(b) La Chasca.

<sup>(</sup>a) 6. Feria 1. Hebdomada quadragestma, fol-

sed pænitentiam egi, quod me percussit. Respondit Leo: Jatis est. Venit Gallena; Domine mi, sape fui in horso' vestro, & ex hoc clamabat, domina mea, vadatis in nomine Diaboli; sed panitentiam egi quod collum abstraxit, exquo fiunt bona in cacabo. Venit lupus; ô pater Comedi asinum pauperis; sed hoc egi, quod magna esurie afficiebar: Respondit Leo, est tibi naeurale, & Philosophus secundo æthi-corum (ait) In naturalibus neque meremur, neque demeremur. Venit Afinus. O pater, sapè comedi modicum fani, quando currus veniebat in castrum. Clamavit Leo: Percutiatur; & siç ab amnibus fuit flagellatus... Unde quidam dixit; huy, inique judex, lupus de magnis peccatis justificatur, & asinus in-nocens de minimis erucidatur. Ces animaux rassemblés comme des moines qui vont dire leur coulpe à leur Prieur ou au Général en plein chapitre, &: ce malheureux âne condamné à recevoir cent coups de discipline, font une image riante & vive qui remplace: presque les beaures de la Fontaine. Liv

Voici une maxime: Dicitur quod tria destruunt mundum; RECIPE medicorum, CETERA notariorum, DICO VOBIS, religiosorum. (a)

La fable du pere & de son fils avec leur âne se trouve dans le même Sermon; c'est celle à laquelle la Fontaine a donné un tour si agréable & que Matherbe, dit-il, racontoit à Racan, & de laquelle il fe servoit pour prouver à son ami que de quesque façon qu'on s'y prenne, on ne sauroit contenter tout le monde. In vitis patrum legitur quod quidam senior de patribus equitabat afinum suum, filiusque swus parvus pedester sequebatur. Obviantes ei quidam dixerunt ad invicem: iste senex equitat, & facit puerum pedestrem ire. Descendit, fecit puerum ire super astnum. Obviantes alii dixerunt : ô quam fatuus est homo, vadit pedester, & juvenis equester, cum sit fortior es. Tunc ascenderunt ambo super asinum. Obvianees alii dixerune: fatui funt hi, quod

<sup>(4)</sup> Même Sermon, fol. 55. W.

asinum intersiciunt ambo. Tunc descenderunt, ac nullus eorum equitavit: obviantes alii dixerunt: O fatuitas maxima istorum quod ducuntasinum vacuum! Tunc ambo portaverunt asinum. Obviaverunt quidam dicentes, o quam satui sum sunt isti, qui asinum portant! Tunc ait silio senex; sili mi, qualiter eumque nos habeamus, homines obloquuntur semper. Non est curandum de verbis garrulorum: saciamus debitum nostrum, sine loquantur.

Voici de l'imagination à la Ber-Dominica reruyer: Altercatio sucta est qui debebat sol- 2060.

ruyer: Altercatio facta est qui debebat sire ad matrem nunciare hanc resurrectionem. Adam dixit, mihi incumbit, sui eausa mali, ita è converso: E respondit Christus: Comedis sicus, sortè in vid moraris, &c. Abel similiter; Respondit Christus: non verè, quia invenire Cain posses, qui te, &c. Noe, mihi incumbit: Non ibis, quia bibis libenter. Vénit Iohannes Baptista, ego ibo: non verè, quia habes indumentum de pilis. Et latro; ad me pertinet; non, quia habes tibias fractas. Missus est Angelus qui Cantare capit: Regina cali la

tare. (a) Il y eut au Ciel une grande contestation pour savoir qui seroit chargé d'aller annoncer à Marie la résurrection de son fils. C'est moi dit Adam, qui doit être chargé du message, parce que ayant été la cause du mal, je dois être choisi pour en annoncer le temede : Non pas., s'il vous plait, répondit Jesus-Christ: vous aimez les figues, & vous pourriez-vous amuser en chemin. Abel prétendit à l'ambassade, & Jesus-Christ lui dir: non vraiment, si vous alliez rencontrer Cain, il vous, &c. Noé se présenta; restez, lui die Jesus Christ; vous buvez volontiers, & cela iroit muf. Saint Jean - Baptiste dir qu'il iroit; non, reprit. Jesus - Christ; vans avez des vêtemens faits de poil, cela ne feroit pas honneur: le bon Larron se présenta: vous n'y pensez pas, dit Jesus-Christ; vous avez les cuiffes brifées ; l'Ange fut dépuré, & il commença à changer Regina cali latare. Voilà le ton sérieux qu'on donnoit à la Religion.

<sup>(</sup>a) Le Prédicateur changois avec le peuple.

ll n'y a pas moins de burlesque Le Dimanche dans la maniere dont Barlette parle fol. 204. v. de la descente de Jesus-Christ aux enfers, ou au Lymbe: Quid vis? (air Lucifer ) respondit Christus; volo te spoliare & incarcerare. Tunc Lucifer dixit: verè, non facies, & currit ad lymbum nuncians aliis adventum ipsius. Tunc DISMAS latto, cum cruce, venit ad hostium clamans: Attollite portas, &c. O principes inferni, auferte poceftatem vestram qua hucusque decinebatis animas Patrum in lymbo, & tenes bris reclusas. Respondit Lucifer; verè non faciam: cui latto; per Christi san+ guinem, per caput, per corpus, per crucem Christi, ingrediar hunc locum. Audientes sancti Patres voces, in quinque processiones venerunt supplicare Christo. ut suscitaret, & cos educeret.

C'est ainsi qu'il fait le portrait d'un Dominica 40 impie qui au lieu de nétoyer sa conse adventus, folcience pour recevoir fon Sauveur, & loger son Dieu, dit : Si vult venire n domum meam in istis festis paravi plura. Si voluerie (a) lude re ad TRIUMPHOS,

(a) Jouer à la Triomphe.

I vi.

funt in domo; (a) ad TESSLRAS; habeo plura tabularia (b) Ad OCCAM, habeo eaxillos grossos, & minutos: grossos, ut si forte male videret, QUIA DEUS SENUIT; quelle impertinence! ou plutôt quelle impiété.

Feriaz. Pen-

Volens Deus Diabolum pacificare, secostes, fol. dixit: Dabo tibi terram in tuum Dominium, Respondit diakolus, nolo arare. Dabo aquam: ille, nolo navigare. Dabo aërem, nolo, inquit, volare. Ignem, nolo comburi. Cælum stellatum 🗈 nolo laborare valvendo illud. Cristallenum; respondit, & nimis essem propè te. Cui dicit Dominus : Quid ergo vis, mala bestia? nihil aliud, inquit. nisi animas. Cui dominus: absit, ô mala bestia, ut dem illam tibi, quam seci ad imaginem meam... Idée bien, digne de Dieu, que ce Traité de Paix entre lui & le Diable, & les propositions du Traité!

Il explique ces paroles de S. Jean, edvenius, pp. ch. 4. Mens cibus est ut faciam volun-221, 6 122.

<sup>(</sup>a) Au Trierac. OJA l'Oye.

eatem patris mei qui est in colis. » Cette » nourriture, dit-il, est la justification » du pécheur. C'est celle que Jesus-» Christ va chercher de porte en porte; » en la demandant : c'est dire de sa » part : faisons un écot ; je vous donnerai, à proportion de ce que vous » me donnerez. Or, âme Chrétienne, » que servirez-vous lorsque Jesus-Christ » viendra vous demander à souper? » ô! mon Pere, me direz-vous, je » lui donnerai du rost, & plusieurs au-» tres plats. Ce n'est pas-là ee que Je-» sus-Christ demande. Dans ce repas, » le pécheur doit servir trois plats pour » son écot. Le plat de la Confession, » le plat de la Contrition, & la plat s de la Satisfaction. Et pour son écot » Jesus-Christ vous en présente trois » autres. La rémission de la coulpe, l'in-» fusion de la grace, & le présent de la » gloire éternelle. Voilà ce qui s'appelle » un repas bien ordonné: Mais helas, »il y a bien des gens qui ressemblent » aux Ménetriers, aux Jongleurs ( Jo-» culatoribus) qui voudroient toujours a faire bonne-chere aux dépens des

» autres, & jamais à leurs dépens. «
Hoc est dicere, ponemus ad scotum;
quantum dabis mihi, ego dabo tibi.
Quid ergo faceres, anima Christiana,
quando Christus veniret ad Canandum
tecum? ô! pater, facerem & DE ASATO, & alia plura. Non quarit ista Deus
à te, in hac canà peccator debet ponere
tria pro suo stoto: Confessionem; contritionem & satisfactionem! Deus autem, pro sesso, ponit alia tria. Remissionem culpa, insusonem gratia, collationem gloria. O bonà canà! sed, heu!
multi sunt similes soculatoribus qui
semper vellent comedere de alieno, &
nunquam de suo.

Mid. Dominica 4. advenmica 4. advenmica 5. p. 112.

dit-il, craint trois fortes de personnes. Les gens mal vêtus, ceux qui one
la barbe longue, & ceux qui leur ôtena
des mains ce qu'ils leur avoient donné: Moraliter parvulus iste qui natus
est nobis vel nasci debet, primò abhorret homines malè indutos, id est, illos

rantes, quia sicut barba per longa tempora crescit, sie peccatum per consuetudinem. La comparaison de la barbe avec le péché mortel a quelque chose de burlesque. Le Prédicateur n'en vouloit il point aux Capucins?

Il paroît beaucoup de lecture dans les Sermons de Barlette, il y a du savoir, de l'esprit; il n'y manque que du jugement. Il explique fort - bien l'usage où les Juiss étoient de donner aux criminels une boisson mixtionnée, (a) pour leur ôter la crainte & même les douleurs de la mort, en leur ôtant le sentiment. On mettoit dans le vin quelque grains d'encens, ou de mirche, ou de l'un & de l'autre. Cette boisson étoit ordinairement préparée & offerte par quelques semmes pieuses, aux malheureux qu'on conduisoit à la mort; ces semmes prirent ce soin pour Jesus-Christ; mais ne pouvant pas approcher de lui, elles donnerent le vase à des soldats, qui

<sup>(</sup>a) Vinum Myrrhaum.

eurent la méchanceté d'y mettre du fiel & du vinaigre, pour rendre la boisson insupportable. Tout cela est assez nettement expliqué par Barlette, d'après Lira, & les Auteurs Juiss qu'il cite. On peut même dire qu'il explique cet usage beaucoup mieux que le pauvre Cardinal Baronius, qui prend ici Renard pour Marte, comme il fait en bien d'autres occasions, où il s'agit d'érudition Hébraique. (a) ou Grecque, où il n'entendoit rien.

Dans le Sermon du Vendredi de la troisième semaine de Carême (b). Barlette demande à quoi la Samaritaine put reconnoître que Jesus Christ, étoit Juis: Respondeo triplici de causa: (ajoute-t-il) Prima, ad habitum quemportabat... Secunda ratio, quia Nazaraus, in cujus capite novoculum non ascendit... Tertia AD CIRGUMSIONEM. Nullus alius populus erat circuncisus. Le Jésuite Théophile Raynaud a vi-

(b) Mem. page 108. ra.

<sup>(</sup>a) Voyez la critique des Annales de Beronius, gar Cafaubon.

goureusement relevé Barlette, sur ce dernier moyen de connoître que Jefus-Christ étoit Juif, par la Circoncifion.

Ce que le Prédicateur, & ses Auditeurs devoient faire, est exprimé dans ces Sermons; on y apprend les usages de ces tems qu'on conserve encore en Italie, & que quelques Capucins & nos Missionnaires employent avec succès dans leurs déclamations auprès du peuple qui veut être remué par le spectacle bien plus que par la raison. Dans le Sermon de la Passion, le Prédicateur & ses Auditeurs chantoient le Stabat Mater. Cela est désigné par : Canta versum, on chantoir ensuite le verset, & inclinato capite, emisit spiritum; ensuite le Prédicateur montroit au peuple le crucifix. Puis il se mettoit une corde au col, & le peuple en faisoit autant & crioit miséricorde, à cris redoublés. Le Prédicateur faifant une application relative à chaque membre de Jesus-Christ crucifié, demandoit pardon pour le peuple, & la gloire éternelle. Tout cela

est indiqué par des notes réunies au

texte, dans mon édition.

Une remarque à faire sur tous ces anciens Prédicateurs accrédités, est la liberté avec laquelle ils parloient des abus & des mœurs corrompues du Clergé. Le Pape n'y étoit pas plus épargné que les Cardinaux & les Evêques, contre lesquels ils déclamoient avec vigueur. C'est ainsi que s'exprime Barlette, dans son Sermon sur le petit nombre des élus: de Paucitate Salvandorum, sol. 104 & 105. du deuxiéme Tome, & de la seconde Partie.

A sancto Petro usque ad tempora Silvesti, suerunt xxxij. Papæ, qui per martyrium serè omnes transferunt. Unde post Sixtum diu vacavit Papatus, & nullus volebat assumere hoc onus, & propter paupertatem, & mortem; Sed Hodie per munera & per Symonias ingrediuntur ad eum. Unde Dantes xix? Inferni libro. Clamat contra hos. O! Symon Mage, ô! ejus misere imitatores qui res divinas, quæ bonitatis debent esse, vos, rapaces, auro & argento contaminatis! Quid dicam de Præs-

byteris Curatis? Et tout de suire on lit: APPLICA AD LIBITUM: c'est-àdire, faites vos applications, comme vous l'entendrez.

Je suis assez du sentiment du Pere Quétif, & de Leandre Alberti, qui ont prétendu que les Sermons de Bailette sont gâtes & interposés, & qu'il ne les a point prêchés tels que nous les avons. Cela est prouvé par une infinité d'endroits, où l'Auteur commence un lieu commun, indique des détails, (a) des pensées même qui ne sont point achevées. Je ne voudrois pas soutenir pour cela que les perits Contes, les historiettes, & les traîts. burlesques ou apocrifes, dont ces Sermons fourmillent, ne sont pas du eru de Barlette; je crois même que si nous les avions tels qu'ils les a prêchés, nous y en trouverions bien

<sup>(</sup>a) Par exemple au Sermon de la troisième Ferie, ou du Mardi de la Pentecôte, on lit: Clama comma doctores legum, & officiales. C'est-à-dire, ici le Prédicateur eriera contre les légistes, les officiaux, &c. fol. & 6, y.

d'autres; mais il se peut faire qu'on y ait fair des retranchemens, & quelques additions. Pour en bien juger, il faudroit confronter les premieres éditions avec les dernieres, celle de 1505, avec celle de 1585. Il a dû vivre jusques vers ce tems & au commencement du seiziéme siécle. L'édition dont je me sers a été publiée par frere Benedictus Brixianus, & dédiée à frere Thomas Cajetan, de l'Ordre des freres Prêcheurs, & Philosophansium maximo, dit l'adresse de l'épître dédicatoire. Bénoît de Bresse, y appelle Barlette, un homme Angélique ou plutôt Divin, envoyé du Ciel en terre. Un souhait, dit-il, qu'il feroit seroit de voit Jesus Christ revêtu d'un corps humain, & Barlette en chaire. Il passe ensuite à l'éloge de son héros, & loue sa connoissance des Peres & des Théologiens, sa facilité, sa fécondité, ses BONS MOTS, fales quosdam, &c. c'estaddire les Contes, les Fables, les Historiettes de l'Auteur. L'année & le lieu de l'impression ne sont indiqués qu'à la fin du premier tome, en ces

termes: Expliciunt Sermones de San-Tis, &c. impressi Lugduni per magiftrum Symonem Bevelaquam, anno Incarnationis Domini M. CCCCCXVI. die vero XV. mensis Aprilis, in-16. gr. papier.

SEBASTIEN CHATEILLON, dit Caftalion, natif de Dauphiné, ami de Calvin & de Théodore de Beze, avec lesquels il se brouilla, Auteur d'une raduction en Latin & en François de la Bible, a publié en Latin un abrégé de l'Ecriture-sainte, réduite en Dialogues Latins, en quatre Livres. J'ai Pédition de Bâle, in-12. 1551, chez le célébre Jean Oporin, un anonime les a publiés à Paris, comme s'il en cût été l'Auteur, & ce plagiat n'a pas été relevé comme il eût dû l'être. C'est une faute à reprocher à nos Journalistes. J'en parlai à l'un d'eux & lui montrai mon exemplaire avec ce titre Dialogorum sacrorum libri quatuor à Sebastione Castatione Gallo conscripti, Basilea ap. Joh, Oporinum 1551; mais il n'étoit plus tems. M. l'Abbé Ladvocat en a parlé dans son petit Dictionnaire au mot Castalion. Il reproche

trois choses à l'Editeur, le Plagiet, des endroits qui ne sont pas conformet à la Doctrine Casholique, & les noms propres rendus à la maniere proteftante. A cela près, dit-il, ce petit ouvrage est excellent, & très-propre à former la jeunesse, à la piété, & à la larinité. Rien de plus joli en effet que ces Dialogues où l'Auteur a sais toutes les occasions du dialogisme, & les employées avec beaucoup d'adrefse: il y regne toute la naiveté qui fait le charme d'une conversation. Le changement des noms propres n'est de conséquence que dans notre usage, & il y a très peu de ces changemens, à moins que l'on p'entende ceux que -Castalion fair, pour ne point employer de termes qui ne soient consacrés par l'usage de la pure latinité, à l'exemple de ceux qu'on appelloir de son tems des Ciceroniens. En difant VATES, au lieu de Propheta, Genius, au lieu d'Angelus. Vejovis, pour Diabolus, fiducia, pour fides, &c. Pour ce qui concerne la Doctrine, c'étoit l'affaire du Censeur. Par exemple, il

regne dans les Dialogues de Castalion une teinture de socinianisme, que M. l'Abbé l'Advocat auroit dû appercevoir, & qui eût dû frapper le Censeur. Dans le Dialogue intitulé, les Phitosophes, tiré du septiéme Chap. des Actes des Apôtres, Saint Paul dir, que Dieu a fixé le jour auquel il doit juger tous les hommes, avec une supreme équité : Per virum QUEMBAM per quem id facere decreverat. Ce QUEM-DAM est dur; Erasme a traduit per cum virum, MM. de Port-royal par CELUI feulement. La Vulgate n'emploie que le mot de virum. L'Auteur répand fur les usages anciens, sur-tout dans les Dialogues tirés de la Genèse, des lumieres qu'on n'acquiert qu'après beaucoup de lecture dans les Commentaires; le Dialogue tiré du Chapitre 4 de Ruth, que Caffalion intitule Discalceaeur, LE DECHAUSSE, en est un exemple. Il faut le lare. Il y a, fuivant l'Auteur, une formule du vest, & du dévest, ou d'investiture dans la iraduion du soulier ou de la chaussure que le parent de Ruth fait à

Booz. Ce dernier, s'arrête à la porte de la ville, où se passoient les Actes de célébrité & où se rendoit la justice. Il demande, pour l'Acte qu'il veut faire, le témoignage du Magistrat, & ayant déclaré l'acquisition qu'il prétend faire des héritages de Noëmi, belle-mere de Ruth, provenans de la ligne d'Elimelech, mari de Ruth; il somme un parent de cette derniere, de déclarer s'il veut lui-même faire l'acquisition à titre de lignager, plus prochain que lui Booz, finon qu'il est prêt & offre de faire cet acquêt. Mais en même-tems il lui déclare, qu'en acquérant le bien, il faut qu'il épouse la veuve, afin que le bien ne sorte pas de la ligne, & passe aux enfans de ce mariage, avec le nom. Le parent répond qu'il ne veut point se soumetrre à cette condition, pour ne pas affoiblir son patrimoine par cette charge; que Booz peut le faire & qu'il le subroge volontiers à ses droits, en témoignage de quoi, ajoute t-il, recevez ma chaussure de ma main; de même que je me dévest de cette chaussure ou de ce

de ce soulier, de même, je déclare que je vous céde tous mes droits à la chose. Voilà bien la solemnité du devest, & de l'investiture, dont il y a eu, dans la suite, une infinité de symboles, per vestem, per pileum, per virgam, per baculum, per annulum, per sestumam, per gladium, per cingulum, per lameam, per cultellum, per glebam, per gramen, & chez nos Perës par RAIN & BATON, per ramum & baculum, & c. Booz prend des témoins du consentement du plus proche parent de Ruth, de son acquisition; on trouve aussi dans cette pratique notre retrait lignager; voyez les Dialogues de Castalion, lib. 1. page 64. de mon édition.

Au reste quelque instructifs, quelque jolis, que soient ces Dialogues, & même quelque soin qu'ait pris l'Auteur d'employer les sujets propres au Dialogue, en rassemblant les circonstances, & les expressions du texte, il est impossible que les liaisons, que demande l'entretien, ne nécessitent pas à ajouter des choses qui sont tort à Tome I.

la dignité du texte sacré, & le ton familier de la conversation qui fait l'agrément & l'essence du Dialogue, ne me paroît point d'accord avec le respect qu'on doit aux grandes vérités dont il s'agit. Il y entre quelque chose de trop humain. Ensin je crois que le projet de Castalion ressemble trop à celui du Jésuite Berruyer, quoique le Protestant ait beaucoup moins donné à l'imagination, & se soit bien plus assujetti à la lettre, & aux vérités textuelles. Et je ne suis point de l'avis de M. l'Abbé l'Advocat, qui regarde ces Dialogues, comme très-utiles à la jeunesse pour la former à la piété & à la latinité. Le vrai moyen de former le cœur des enfans à la piété, n'est pas de leur insinuer les faits, & les principes de l'Ecriture, de l'ancien & du nouveau Testament, avec l'air familier des Fables d'Esope; on ne sauroit trop les habituer au respect, quand on les instruit dans les principes d'une religion toute divine dans sa source & dans ses progrès, dans son principe qui est Dieu

même, & dans sa fin qui est le bonheur, ou le malheur éternel. L'Ecriture, qui est appellée le pain des forts, ne doit pas être présentée comme des confitures ou des dragées; & c'est prendre les choses du mauvais côté, que de donner les graces de l'amusement à ce qui ne doit paroître qu'avec tout l'appareil du férieux. Qu'on fasse passer devant les yeux de la jeunesse notre histoire, ou celle des Grecs & des Romains avec ces agrémens, pour les y attacher; à la bonne heure. Mais pour l'histoire & les prinpes de notre religion, plus on leur conservera, le ton majestueux qu'ils tiennent de leur Auteur, & plus ils feront d'impression sur l'esprit de l'enfance même. Le Dialogue de Joas, & d'Athalie, dans Racine, fera plus de fruit dans le cœur d'un enfant que toutes les chimeres, les embellissemens, & les géntillesses de Berruyer. Comment distinguer ce qui est dû de foi & de respect aux faits les plus importans, aux vérités sacrées de l'Ecriture, & aux objets que présente l'Histoire profane, ou la Fable même, K ij

si l'on donne aux uns & autres la même face, les mêmes dehors? C'est vouloir donner des idées de la vertu, & de la sagesse dans un bales moral: (a) ou introduire des mascarades, & des Arlequins dans les céré-

monies de notre religion.

A l'égard du beau latin; Cicéron, Virgile, Horace, Térence, Phédre, Tite-Live, Florus, &c. parleront toujours mieux latin que nous, & nous ne serons jamais que leurs foibles imitateurs. D'ailleurs comment prétendre bien exprimer des choses inconnues aux Païens dans le langage des Païens? Erasme a prouvé invinciblement l'erreur des Cicéroniens de son tems, qu'on auroit, dit-il, plutôt dû appeller Païens, que Cicéroniens. Voyez la page 393, du Ciceronianus d'Erasme, de l'édition de 1527, chez Froben. C'est la premiere édition.

La jolie épigramme de Bouju, (Jacques) impubes nupsi valido, que nous

<sup>(</sup>a) Ballet moral: intitulé, le plaisir sage & réglé, dansé sur le théatte des Jésustes de Rouen, les 10 & 12 Août 1750.

a conservée Scévole de Sainte-Marthe, dans l'éloge de Bouju, a été traduité par plusieurs Auteurs. Etienne Brillet, Angevin l'a rendue vers pour vers : on trouve sa traduction à la suite du Petrone de Jean Douza & de Jean Richard, page 113, édition de Paris, in-12. elle est fort dure, & rend mal l'exsucco & molli, du second vers:

La voici pour ce qu'elle vaut:

» Impuissante à Venus, j'eus mari vigoureux s

- » Puissante, j'en ai un séchement langoureux. » L'un envain me lassa d'amoureuses blandices;
- \*L un envain me fana d'amoureules biandices;
- » L'autre frustre mes nuits de nocieres délices.
- » Ne voulant, je pouvois; je ne le puis, voulant.
- » Hymen rend moi l'autre âge, ou l'autre époux vaillant.

On ne sauroit guéres plus mal réussir. Il y en a une autre traduction dans les Recueils de Sercy, partie 5, page 195, en dix vers. Elle est plus Françoise, mais on y rend, exsucco, & molli sum sociata viro: par ce vers: j'épouse un mari lâche, & froid comme une souche. Jacques Moysant, sieur de

Brieux, de qui nous avons un Recueil de poélies Françoises au-dessous du médiocre, entend aussi, s'exsucce d'un vieillard tous sec. Sa traduction se trouve à la page 86, du Recueil de ses poésies imprimé à Caen, en 1671. Lamonnoye se trompe en disant que la traduction de Brieux, contient dixhuit vers. Elle n'en a que quatorze. La traduction de Lamonnoye n'est pas non plus sort belle, & à peu de chose près, j'aimerois autant celle de Brieux.

Colletet dans sa traduction des éloges de Sainte-Marthe, à l'article de Jacques Bouju, [natif de Châteauneus en Anjou, mort Président aux Enquêtes du Parlement de Rennes] a rendu cette même épigramme en douze vers, & n'a pas mieux réussi que ceux qui l'ont précédé, ou qui lui ont succédé. Il a cru que la Dame qui fait le sujet de l'épigramme étoit de la Cour de France, & que le second vers devoit s'entendre d'un vieillard; on la trouve aussi sans changement dans le Recueil de ses épigrammes, page 458.

Ensin dans un exemplaire des éloges de Sainte-Marthe, dont m'a fait présent seu M. de Sainte-Marthe, [Louis Scévole] connu sous le nom du Chevalier de Meré, mort à Paris en 1758, agé de 86 ou 87 ans, se trouve cette traduction manuscrite, à la marge, de la main de Gaucher de Sainte-Marthe, frere de Louis.

» Lorsque j'étois comme inutile,

» Aux plus doux passe-tents d'amour,

s J'avois un mari si habile,

» Qu'il me caressoit nuit & jour:

» Ores celui qui me commande,

» Comme un tronc gît dedans le lit,

DE Et maintenant que je suis grande,

» Il se repose jour & nuir.

» L'un fut trop vaillant en courage,

so Et l'autre trop allangouri.

» Amour, rends moi mon premier âge;

» Ou rends moi mon premier mari.

Je ne savois pas que cette piéce eût été faite sur Marguerise, fille naturelle de Charles-Quint, mariée à l'âge d'onze ans à Alexandre Medicis, qui en avoit 27, & en secondes nôces à Octave Farnèze, qui n'avoit que treize ans. Lorsque je sis imprimer en 1740 les

K iv

Recueil des poésses qui a paru sous le titre d'Heures de Récréation, page 86; dans la troisséme partie intitulée, Heure Badine. Voici ma eraduction:

Dans un âge trop tendre, on me donne un époux,

Qui malgré ma froideur, fait éclater sa flâme.

Un vieillard maintenant, aux ardeurs de mon ame

Oppose, malgré moi, sa foiblesse, & sa toux. L'un m'ossre des plaisses lorque je les resuse; Et l'autre les resuse à mes vœux les plus doux; Ainsi toujours de moi l'injuste Hymen abuse. Hymen! rends moi mes ans, ou me rends monépoux.

(a) ZAGA - CRIST, prétendu Roi d'Ethiopie, & dont on voir l'histoire dans le Recueil des Imposteurs du steur de Rocoles, depuis la page 387, jusqu'à la page 402; passa de l'Abyssinie en Egypte, d'Egypte à Jerusalem, de-

<sup>(</sup>a) Il se disoit issu du Prince Jacques, fils naturel du-Roi d'Ethiopie. Il arriva en France en 1635.

là à Rome, & de Rome à Paris, avec M. de Créqui, qui avoit été Ambas-sadeur de France à Rome. Il en partit après un séjour d'environ deux ans, vécut trois ans à Paris, & mourut à Ruel, en 1638, âgé de 28 ans. Il y sur inhumé auprès du Prince de Portugal: on sit courir ces vers à sa mort.

- » Cy git du Roi d'Ethiopie,
- » L'original, ou la copie.
  - » Fut-il Roi, ne le fut-il pas?
  - » La mort termine les débats.

Dans le Batiniana, page 61, on a mal imprimé ce quatrain: on y lit ainsi les deux derniers vers:

La mort termine les débats, S'il fut Roi, ou s'il ne le fut pas.

Colletet a dit de lui, page 214, du Recueil de ses épigrammes:

- , so Pour louer une chose rare,
  - ⇒ Louons ce Prince adventureux.
  - » C'est l'esprit le plus généreux,
  - » Qui soit né d'un climat barbare.

K. w

» Mais louant ce Prince parfait,

» Qu'est-ce que son pays m'a fait,

» Pour en ternir la renommée?

» Muse avecque respect, parlons de ces dé-» serts,

» Puisque c'est dans leur sein, qu'une image » animée

» Bénit l'Astre du jour, & le Dieu des beaux vers.

» Cer imposteur, dit Rocoles, page » 401, n'ayant pu se signaler en son » pays à la tête des armées, fit beau-» coup parler de lui à Paris, pour être » un très-vaillant champion en la lice » de Venus, l'honêteté m'empêche de » m'expliquer là-dessus davantage. " fit plusieurs Actéons, à ce que je me » suis laissé dire, lorsque je vins » Paris, pour la premiere fois, deux » ou trois ans après sa mort, & qu'un » de ces Adéons des plus hauts, gâta » avec de l'eau-forte sa femelle, par » vengeance ineffaçable & perpétuelle » de l'embarras qu'elle lui avoit pro-» curé, ou mis sur sa tête, par l'affec-» tion qu'elle avoit en pour ce Zaga» Christ. « Tout cela insinue nettement qu'il étoit extrêmement débauché & d'un tempéramment violent. Aussi ce tempéramment sut-il la cause de sa mort. C'est à cela qu'a fait allusion l'Auteur du Sonnet qui parut alors, & qui est inséré dans la cinquiéme partie des Recueils de Sercy, page 336.

Sonnet sur la mort de Zaga-Chrift.

Passant, vois des grandeurs l'injuste décadence;

Admire mon destin & sa bizarre loi; Ce tombeau si chétif, contre toute apparence, Couvre la majesté d'un pitoyable Roi.

Personne ne me crut de royale naissance, Et j'eus bien à souffrir pour ce manque de foi:

Mais ayant reconnu qu'elle étoit ma puif-

(a) Quelques Dames enfin eurent pitié de moi.

<sup>(</sup>a) L'Aureur des Galanterier des Rois de France, qui n'oft pas un bon garant, dit, Tom. 2. de l'édition de 1772, page 147, que madame Saulnier, femme d'un Conseiller au Parlement, conçut pour lus K vi

Telle fur de mes jours la tragique aventure; La fortune pour moi, sit moins que la nature. M'ayant mis dans la main un sceptre méconnu.

Jusqu'au dernier soupir l'ingrate me sur chiche; Mais j'aurois souhaité d'être encore moins riche,

Puisque ma pauvreté m'eût fait aller tout nu.

Testamens bizarres. Il y a des gens si bizarres, qu'ils aspirent à passer pour tels même après leur mort. Je crois que la source de la bizarrerie est un amour propre excessif. On veut se distinguer; & comme la distinction, qui s'acquiert par un mérire réel & supérieur, n'est pas à la portée de tour le monde; on se retranche dans la bizarrerie des actions ou du caractere, par où il est aisé de se singulariser.

une passion violente, & lui donnoit tout ce qu'elle pouvoit épargner de la dépense de sa maison; que M. Saulnier, sit informer contre le galant Ethiopien, & obtint un décret de prise de corps, contre Zaga-Christ, qu'il sit mettre au Châtelet, où il mourut: ce qui est faux.

Les Testamens sont la véritable expression de la maniere de penser: Morum speculum, dit un ancien. Je me suis amusé à en recueillir quelquesuns; je ne garantis pas la vérité de tous ceux que je pourrai donner pour exemple d'un caractère singulier; mais je citerai mes Auteurs.

Froissard, Volume 3. ch. 36. rapporte le Testament militaire du Capitaine Tête-noire, qui tenoit pour les Anglois, & qui soutenoit le siège du château de Ventadour. Il est conçu en

ces termes:

» Premierement, je laisse à la Cha-» pelle S. Georges, qui sied au clos de » céans, pour les réparations, & les » réédifications, mille & cinq cents » francs.

» En après à m'amie, qui loyalle-» ment m'a servi, deux mille cinq » cents francs.

" Item, aux Valets de ma chambre, cinq cents francs.

» En après, à Allain Roux votre Ca-

» pitaine, quatre mille francs.

"Item, le surplus je laisse & donne, ainsi que je vous dirai. Vous êtes,

» comme il me le semble, environ = 30 compagnons d'un fait & d'une » entreprise, & devez être freres & d'une même alliance, sans débat, » ni riotte, (a) n'estrif entre vous. » Tout ce que je vous ai dit, vous rouverez en l'arche, (in arca, dans » mon coffre) sr départirez le surplus » entre vous bellement; & si ne pou-» vez être d'accord, & que le Diable » se mettre entre vous ; voilà une hache » bonne & forte, & bien tranchante; » rompez l'arche, & puis en ait qui avoir » pourra. « Ces expressions caractérisent l'homme & le siècle; on voit bien que le Testateur étoit de ces gens dont parle Horace: Jura negat sibi nata, nihil non arrogat armis. (b) Troncon sur l'art. 289. de la Coutume de Paris, a donné ce Testament pour un exemple d'un ancien Testament militaire, page 515. de son Commentaire . in-fol.

<sup>(</sup>a) Riotte, rixe, querelle, d rinando, estrif débat, dispute.

<sup>(</sup>b) Hor. de Art.. Poët.

Le Testament de Pétrarque, tel qu'on le trouve imprimé à la fin de ses Œuvres Latines, in-fol. de la bonne & rare (a) édition publiée à Venise en 1501, a austi un air singulier; sur-tour dans la disposition des legs qu'il fait à ses amis & à ses domestiques. Il donne à Lombardus Asericus, son perit gobelet d'argent doré, à fin qu'il s'en serve à boire de l'eau, qu'il aime mieux que le vin: » Cum quo » bibat aquam, quam libenter bibit, " multo libentius quam vinum. « A Jean de Bochetta, Sacristain de son Eglise, son grand Bréviaire qui lui avoit couté cent francs; à Jean de Certaldo seu Boccatio, cinquante florins d'or de Florence, pour acheter une robe d'hiver convenable à ses études & à ses veilles; à Thomas de Bambasia de Ferrare, son lut pour s'en servir à chanter les louanges du Seigneur, non pro vanitate saculi fugacis; à Barthelemi de

<sup>(</sup>a) C'est dans cette édition, que se trouve la vie de Pétrarque, publiée par Jerôme Squarzasicus d'Alexandrie, morceau rare & que Bayle ne connocision pas, seconde Partie, sol. 307. † ij.

Sienne, dit Pancaldus, vingt ducats; mais il ne veut pas qu'il les joue,

QUOS NON LUDAT.

Le Jésuire Garasse, dont l'érudition variée auroit droit à notre estime, si elle eût été accompagnée de quelque jugement, donne quelques exemples de Testamens bizarres contre lesquels il déclame dans le style

qui lui est familier.

Le premier exemple qu'il rapporte est celui de Louis Cartusius, Jurisconsulte de Padoue, & duquel Paul de Caftre a parlé, & plus amplement Scardeone dans les vies des Jurisconsultes de Padoue, L. 2. class. 8. l'un & l'autre sont cités par Garasse. Messer Ludovico, ordonna donc par fon Testament, que celui d'entre ses parens & amis qui pleureroit à son convoi seroit exhérédé: qu'au contraire celui qui y riroit de meilleur cœur, seroit son principal héritier ou son légataire universel. Il défendit de tendre en noir la maison où il mourroit, non plus que l'Eglise où il seroit enterré, voulant au contraire qu'on les jonchât de fleurs ou de rameaux verds le jour de ses funérailles 🚒

que les tambours, les flûtes & les violons tinssent lieu du son des cloches; & qu'on invitât tous les Ménestriers de la ville; que cinquante d'entr'eux marchassent à la tête du convoi, & autant à la queue ; que son corps fût porté par des hommes habillés de verd ; la biere couverte d'un drap de diverses couleurs, que les jeunes garçons & les jeunes filles, qui accompagneroient le convoi, au lieu de flambeaux portassent des rameaux ou des palmes, & eussent des couronnes de sleurs sur la tête; qu'il n'assissant à son convoi aucun Religieux habillé de noir ou qu'ils en changeasfent, ne voulant pas que cette couleur, qui est une marque de tristesse, troublât la joie de son enterrement. L'exécuteur de son Testament étoit chargé de faire observer toutes ces dispositions.

Suivant le Jésuire Garasse, elles respirent un air d'Athéisme, & une insensibilité particuliere, qui faisoit voir que le Docteur Corluso croyoit que son ame devoit mourir avec son corps. Mais la décision de Garasse n'est pas sans appel. La mort peut être regardée sous deux points de vue tout dif-

férens; ou comme un jour de triomphe, pour une ame Chretienne qui fort des miseres de ce monde, pour jouir d'un bonheur éternel; on comme un moment terrible pour le Juste même: mais dans l'une & dans l'autre perspective, le deuil, & les marques de douleur sont très-inuriles au mort, & ne peuvent regarder que les vivans; & conclure qu'un homme est Athée, & rejette l'immortalité de l'ame, de ce qu'il ne veut point qu'il paroisse aucune marque de tristesse à sa mort, c'est raisonner à la Garasse. Il est certain au contraire que tous les peuples qui ont exclu les marques de douleur & de tristesse de leurs funérailles, sont ceux qui étoient les plus con-vaincus de l'immortalité de l'ame, & d'une récompense éternelle après cette vie. Les anciens Gaulois, les Brachmanes, &c. raisonnoient sur ces principes; nous les admettons dans notre Religion, &, en plusieurs occasions, les mêmes conséquences. On inhume les Religieuses & même les Moines de certains Ordres, avec une couronne de fleurs sur la tête; à l'enterrement des personnes du sexe, mortes silles, le deuil est conduit par des silles vêtues de blanc; on chante des Pseaumes qui sont des témoignages de joie à la mort des enfans qu'on répute exempts de péché mortel. Il paroît que les Juiss du tems de Jesus-Christ admettoient le son des instrumens à leurs obséques; il y en avoit à l'inhumation du Lazare, & c'est peutêtre delà que les Romains avoient des slûres aux cérémonies des sunérailles.

## Cantabat mæstis tibia funeribus.\*

\* Ovide.

Aussi le Testament du Docteur Corlusio ayant été attaqué comme nul, fut-il confirmé. Il est vrai que la raison qu'en rapportent les Jurisconsultes n'est pas de celles que nous venons d'indiquer; mais peut-être que le motif de décision qu'ils annoncent, ne sut ni le seul, ni le véritable. Le Testament, disoit-on, ne sauroit être valablement regardé comme l'ouvrage d'un homme en démence ou d'un esprit foible, PARCE QUE c'est le Testament d'un Docteur très-célèbre; on un Docteur très célèbre ne fauroit être en démence, ni faire une action folle; Donc, &c. La mineure de cet argument passoit alors comme un point certain, & hors de contestation, tant le titre de Docteur étoit révéré! Le raisonnement seroit aujourd'hui moins concluant; la qualité de Docteur est moins rare, & coûte moins à acquérir.

Fureriere, dans le Recueil qu'on a imprimé deux fois, sous le titre de FURETIERIANA, en 1696 & en 1708, parle du Testament d'une dévote tout différent de celui du Docteur Corlusio de Padoue. La bonne Dame choquée que les Ecclésiastiques, familiarisés avec les cérémonies lugubres des enterremens, n'y paroissent pas fort tristes, & rient même quelquefois, s'ils croient en avoir sujet, parce que AB ASSUETIS NON FIT PASSIO, déclara par son Testament que si quelque Ecclésiastique rioit à son convoi, elle n'entendoit pas qu'il lui fût rien payé de la somme qu'elle destinoir à leur rétribution, laquelle appartiendroit,

à l'exclusion de ceux qui riroient, à ceux qui ne riroient pas. Le frere de la Testarrice sit lecture au Clergé convoqué de la volonté de sa sœur, après sa mort. Cette disposition loin d'inspirer le férieux, ne donna que plus d'envie de rire, & il n'y eut pas un Prêtre, de ceux qui y assisterent, qui en se regardant pût se conformer au vœu de la défunte. Sur ce fondement, le frere se crut en droit de refuser les honoraires au Clergé assistant; l'assaire fut portée à l'Audiance, & l'Avocat. de l'héritier eut beau faire valoir la sagesse de la disposition testamentaire, celui du Clergé lui répondit qu'il étoir impossible d'envisager le zéle hypocrite d'un frere héritier d'une succession opulente, sans en rire; qu'ainsi il falloit mettre la disposition au rang des dispositions non écrites. Le Clergé gagna sa cause, & on n'eut point d'égard au Festament.

Garasse, déja cité, & qui avoit demeuré dans la maison des Jésuites de Poitiers, dit qu'il a remarqué parmi les événemens les plus mémorables du pays deux Testamens remplis

d'une impiété signalée. Mais comme on peut douter de la vérité des récits de Garasse, je ne garantis ni l'un, ni l'autre de ces Testamens.

Le premier, dit-il, (a) est de ce vieux athéiste de Poitiers, (de qui vent-il patler?) qui ordonna par testament que son corps seroir ensermé dans une peau de pourceau courroyée, & enseveli debout devant le grand Autel de l'Eglise, sur une pile de charbon: Donnant pour raison de son dire, qu'il n'y avoit point d'autre Dieu au monde que l'incorruptibilité du corps, & que les charbons, & la peau de pourceau bien corroyée étoient deux suffisans moyens pour empécher la pourriture.

Ayant force moyens ajoute Garasse, & nommément force argent monnoyé, il le cacha dans sa salle basse, sur la voûte de laquelle il sit peindre les douzes signes du Zodiaque, & les Planettes, il sit aussi parsemer toutes les murailles de ces paroles barbares: Grippillemini, grippillemini; & sur la

<sup>(</sup>a) Doctr. Cur. L. 7. page 915.

porte de la salle, il sit graver en grosses lettres gothiques: Qui potest capere, capiat: & au milieu de la voûte: Querite & invenietis. Il sit publier par son Exécuteur testamentaire, que ses trésors étoient dans cette salle; permis indissérement à tout le monde d'y entrer pour les chercher, & le tout déclaré de bonne prise, il ordonna que son corps seroir porté en terre le plus joyeusement que faire se pourroit, priant tous ceux qui lui seroient l'honneur d'assister à ses sunérailles, de porter une branche de laurier en main; après l'inhumation, la salle devoit être ouverte à tout le monde pour aller au sourage de ses trésors.

Il parle dans le même endroit du Testament d'un autre vieux athéiste. (C'est un titre que donne Garasse à tous ceux qu'il n'aimoit pas) assez connu, dit-il, sur les lieux pour les débordemens de sa vie, & mort en 1601. Agé de 60 ans, au mois de Février sur les consints du Bas-Poitou, dans un prieure qui lui appartenoit. Il ordonna que son corps ne seroit point enseveli en terre-sainte; mais au mi-

lieu du marché, la raison qu'il en rendoit, c'est que ses os se ressentiroient des danses villageoises qui se font en cette place toutes les après soupées d'été; s'il mouroit en Février, il défendoit de faire ses obséques en ce mois; mais il vouloit qu'on attendît au premier jour de Mai, qui est un jour de réjouissance. Tous les ans, au premier jour de ce mois, on devoit chercher (a) quatorze jeunes enfans vierges, de l'âge de dix ans, les plus beaux qu'on pourroit trouver à deux lieues à la ronde. Sept garçons & sept filles, qui seroient habillés le plus proprement que faire se pourroit; les filles devoient avoir les cheveux épars, & les garçons un chapeau de fleurs sur la tête; & en cet équipage, ils devoient danser autour de la fosse, chantans chansons joyeuses & libres, ces sept garçons & ces sept

filles

<sup>(</sup>a) Diogène Laerce die quelque chose d'approchant d'Anaxagore. On lui demanda, quelques heures avant sa mort, s'il n'avoit rien à ordonnner: Je n'ai rien autre chose à demander, dit-il, sinon que le jour de ma mort, on permette aux enfans de se diversir. Diog. Laerce dans Anaxagore.

filles entrelacés en lacs d'amour devoient à la fin du branle, planter les branches de laurier dans les trous faits expressément sur la pierre de sa tombe. Après ces entrelas, & ces accolades, les filles d'un côté, les garçons d'un autre devoient enfin entonner un branle de Poitou, le plus gai qui se fût composé en toute l'année. Ensuite la Messe se devoit dire en plein marché sur une table, ou sur un Autel portatif qui seroit dressé à cet effer, joignant la tombe. Garasse, Doctr. Cur. page 917. Ce Testament ayant été présenté, ajoute l'Auteur de la Doctrine Curieuse, en pleine Cour de Parlement, fut trouvé si profane, & plein d'impiété, que les Exécuteurs testamentaires ont été déchargés par Arrêr, avec défenses de continuer ces momeries, comme étant contraires au sentiment du Christianisme.

Tout cela est-il exact? c'est ce dont je doute fort. De la maniere dont le Jésuite Garasse parle de l'Arrêt, il s'ensuit que le vœu du Testateur avoit été exécuté pendant quelque tems,

Tome I.

puisque la Cour sit désense de continuer ces momeries.

Il faut mettre au nombre des Testamens singuliers celui d'Edouard Roi d'Angleterre, mort en 1330. Ce Prince ayant fait appeller son fils aîné, Edouard II qui lui succéda, lui sit promettre, & jurer sur le saint Evangile, en présence de tous les Barons, c'est-à-dire, des grands du Royaume, qu'aussi-tôt qu'il seroit expiré, il feroit mettre son corps mort dans une chaudiere, & le feroit bouillir tant que la chair se départit des os, & après seroit mettre la chair en terre & garderoit les os, & toutes les fois que les Ecossois se rébelleroient contre lui, il sémondroit ses gens, & porteroit avec lui les os de son pere. Car il tenoit fermement que tant que son successeur au-roit ses os avec lui, les Ecossois feroient battus: (a) Froissard ajoute, que Edouard II n'accomplit mie ce qu'il avoit promis; ains qu'il sit rapporter

<sup>(</sup>a) Froisfard, Vol. 1. ch. 27.

fon pere à Londres, & là ensevelir; dont lui MECHUT.

Le fameux Jean Zischa ou Ziska, Capitaine des Bohémiens exigea à-peuprès la même chose à sa mort. Il ordonna qu'après son trépas, on écorchât son corps, & qu'on sît un tambour de sa peau. Le bruit, dit-il, suffira à esfrayer vos ennemis, & vous procurera les avantages que mon courage

vous a procurés.

Saladin, au rapport d'un grand nombre d'Auteurs, disposa d'une façon bien plus raisonnable de ce qu'il vouloit qu'on fît après sa mort. Non-seulement il ordonna qu'on distribuât des sommes considérables aux Musulmans, aux Juifs & aux Chrétiens, pour que les Prêtres des trois Religions implorassent la miséricorde de Dieu pour lui, mais il ajouta qu'il vouloit qu'on portât au bout d'une pique la chemise ou la tunique qu'il auroit en mourant; qu'on la promenât dans tout le camp & à la tête de son Armée, & que celui qui la porteroit, criat d'espace en espace: Voici tout ce qui reste du puissant Empereur Saladin: de tous les Etats qu'il a Lij



conquis, de toutes les Provinces qu'il a fubjuguées, des trésors immenses, de toutes les richesses qu'il a possèdées, il ne lui est resté en mourant que ce linceuil. On ne pouvoit confondre plus directement l'orgueil & la vanité des

grands de la terre.

On proposoit autrefois très-sérieusement la question de savoir, si le Lazare ayant fait son Testament l'auroit annullé par sa résurrection, & en auroit pu faire un contraire qui eût eu son effet. Le bon homme Accurse, qui propose le cas dans sa Glose, sur le Paragraphe, Ex his quæ forte. de Legibus au dig. lib. 1. tit, 3. l'examine avec beaucoup de soin & décide pour l'affirmative, c'est-à-dire, pour la validité du Testament fait par le Lazare après sa résurrection, contraire au Testament fait avant sa premiere mort. On traite aujourd'hui de pareilles questions de ridicules; parce que, Casus non est dabilis. Mais l'examen donne lieu à des discussions intéressantes, & rrès-instructives. Il en est de même du procès fait au Diable, & instruit au Tribunal de Jesus-Christ, par la Vierge Marie Avocate du Genre-humain, ou Barthole examine entr'autres questions, si une femme peut servir d'Avocate. J'ai parlé de ce procès dans

la Bibliothéque du Poitou.

Dans une Charte de Guy, Comte de Poitou de l'an 1068, indiction 7, du 10. des Calendes de Juin, citée par Bignon, dans ses notes sur Marculphe, Livre 1. ch. 13. p. 474. de l'édition de 1613, il est fait mention de l'investiture, par le Jone VERD, per scirpum viridem; & en même-tems de l'usage où étoient les plus grands Seigneurs de couvrir de jonc les appartemens où l'on s'assembloit : Tune inclinavit se comes, & accepit viridem scirpum; nam domus recenter erat JUN-CATA. Sicut SOLEMUS FACERE quando aliquem personæ potentis, (a) vel dominum suscipimus, vel amicum. Tunc junco ipso, non tam donum faciens, quam restaurationem, dedit duobus fratribus qui præsentes aderant ; id est Domno Claro, & fratri David, &c.

<sup>(</sup>a) Pro aliquam personam potemem.

Cette coutume de garnir les salles de jonc, est exprimée par le titre du Chambellan héréditaire de la Châtellenie de Tonnay-Charente, ou Tonnay fur Charente, appartenante à M. Alphonse de France, Comte de Poitou, frere du Roi S. Louis; parmi les obligations de l'office du Chambellan, il est fait mention de celle où il étoit de fournir la salle dudit Comte, quand il est à Tonnay, de feurre l'hiver, & de Jone l'été, tenir en bon état le haubert ou cuirasse dudit Comte, & les bardes de son cheval; préparer les bains des nouveaux Chevaliers, desquels les robes, qu'ils avoient vêtues entrant efdits bains lui appartenoient; & le manteau de chacun vassal, faisant hommage audit Comte. (a) Dutillet du grand Chambellan de France, au Recueil des Rois de France leurs Couronne & Maison, p. 415. Après cela, il ne faut plus s'étonner que les écoliers, qui alloient entendre les Professeurs

<sup>(</sup>a) C'est ce que quelques unes de nos coutumes appellent droit de Chambellage.

aux Ecoles voisines de la Place Maubert, qui sont aujourd'hui les Ecoles de Médecine, sussent assis sur de la paille, qu'on appelloit alors du FEUR-RE, (a) comme on l'appelle encore en Beauce, & aux environs de Paris; ce qui a donné à la rue, où sont ces Ecoles, le nom de rue du Feurre, ou du Fouare.

Courir l'Esvillette. On dit d'une fille dérangée & de mauvaises mœurs qu'elle court l'éguillette. Les habitans de Beaucaire en Languedoc avoient établi une course, où les prostituées du lieu, & celles qui vouloient venir à la foire de la Magdeleine, couroient en public la veille de cette soire, & celle de ces filles qui avoit le mieux couru, & atteint la première le but donné, avoit pour prix de la course un paquet d'éguillettes. L'Auteur des Remarques sur Rabelais, cite

<sup>(</sup>a) A Foredo, foderum, ri. Dans les Campagnes, on distingue la paille, d'avec le feure, & le feure d'avec l'estrain. La paille est la légere écorce qui enveloppe le grain; le feurre est le tuyau même; l'estrain est le seure le plus gros.

Jean-Michel de Nismes, qui parle de cette coutume dans l'embarras de la foire de Beaucaire, comme d'un usage qui se pratiquoit encore de son tems. L'origine de ces courses est trèsancienne. Machiavel en parle dans sa vie de Castruccio Castracani, où il dit qu'après la victoire que ce Capitaine remporta, suivant lui, en 1325, sur les Florentins & le parti des Guelphes, il s'arrêta dans la plaine de Perretola, où il resta plusieurs jours occupé à la distribution du butin, & aux réjouissances auxquelles sa victoire donnoit lieu; parmi ces réjouissances, il y eut des prix proposés, dit Machiavel, pour des courses d'hommes, de chevaux, & même de courtisannes. L'Italien porte facendo correre palii à Cavalli à huomini e à meretrici. Ou'on peut traduire faisant courir le Palio. à pied, à cheval, & même pan des courtisannes; ce Palio étoit une piéce d'étoffe riche, d'or ou d'argent, &c. qu'on attachoit au bout de la carriere & qui étoit destinée à celui qui arrivoit le premier au but. La course du Palio & celle de l'Eguillette est à-peuprès la même, ces courses sont encore en usage en Italie, en Provence même, & en Languedoc. Le Tassoni en parle ainsi dans le Poëme burlesque du Sceau enlevé: Chant 2. Stance 61.

- » A modena passar quella matina,
- » E ritrovar che vi si fea grand' festa.
- » Un Palio di teletta eremesina
- » Correasi, à fiori d'or' tutto contesta.

Les femmes publiques ont été longtems, même en France, un Etat autorisé dans le gouvernement; & il y en avoit toujours un certain nombre dans les Villes, à la suite de la Cour, & à l'armée, sous le nom de Courtisannes ou de Ribaudes.

Etienne Pasquier donne une autre origine à l'expression proverbiale, courir l'Eguillette. Il prétend qu'elle vient de l'obligation où furent les Prostituées, sous les successeurs de S. Louis, (il ne dit pas les quels) de porter une éguillette sur l'épaule pour les distinguer des semmes de bien. Coutume, ajoute Pasquier, qu'il a vu pra-

plus naturelle.

M. Astruc dans son savant Traité des Maladies Vénériennes, Livre premier, parle d'un Réglement donné par Jeanne I, Reine de Naples & Comtesse de Provence, écrit en provençal & intitulé: Statuts du lieu public de la débauche d'Avignon, où la qualité d'Abbesse est employée pour désigner la supérieure des semmes prostituées d'Avignon. Suivant l'un des articles de ces statuts; la porte du sieu où elles se retiroient, devoit être sermée à clef, asin qu'aucun jeune homme ne pût y entrer sans la permission de l'Abbesse

ou BAILLIVE, qui, tous les ans seroit

élue par les Consuls.

Guillaume de Malsburi dit, en parlant de Guillaume IX, Duc d'Aquitaine, décédé en 1126, qu'il avoit fait bâtir un château dans un endroit appelle Ybor; que son dessein étoit d'y rassembler toutes les femmes d'une sagesse équivoque; que celles dont la réputation étoit la plus mal établie, devoient tenir le premier rang dans cette Communauté. Une telle, disoitil, en la nommant sera L'ABBESSE ou la PRIEURE; telle autre y aura tel emploi. Voici le texte de Guillaume de Malsburi : Denique apud Castellum quoddam Yvon habitacula quædam, quasi monasteria construens ABBATIAM pellicum ibi se positurum delirabat; nuncupatim illam, quacumque famosioris prostibuli effet ABBATISSAM, vel PRIO-REM; cæteras vero officiales infrituturum cantitans.

Dom Vaissette, sous l'an 1389, parle dans son Histoire générale du Languedoc, Tome 1v, des filles de la GRANDE ABBAYE de Toulouse, c'est le Chastel-verd dont parle Pasquier, L vi

auxquelles Charles VI donna, en 1389, des lettres de fauve-garde. Charles VII en donna de pareilles au mois de Février 1414. Dans l'Acte des Coutumes de Narbonne, il est dit que le Conful & les habitans avoient l'administration de toutes les affaires de police, & le droit d'avoir dans la Jurisdiction du Vicomte une Rue CHAUDE; c'est-à dire, un lieu public de prostitution, carreriam calidam. C'est sans doute à ces idées que Rabelais doit son Abbaye de Theleme. J'ai fait une partie de ces Remarques dans ma Bibliothéque historique & critique du Poitou, Tome 1. p. 220. dans l'art. de Guillaume IX, Comte de Poitou.

L'Auteur de la Chronique scandaleuse, (qui est Jean de Troyes) sous l'an 1465, dit que le Mardi, 14 jour d'Août de cette année 1465, il arriva à Paris 200 Archiers, tous à cheval, dont étoit Capitaine, Mignon; tous lesquels étoient assez en point, au nombre desquels, il y avoit plusieurs Cranequiers Voulgiers & Coulevriniers à main; il ajoute, & tout derriere icelle compagnie, alloient à cheval, huit Ri-

tronequen 1482

baudes, & un Moine noir leur Confesseur. Plaisant équipage! & le bel office que celui de Confesseur en titre de ces Ribaudes!

Dans l'Histoire de Charles VII; pere de Louis XI, on lit que la Pucelle sit main-basse sur le grand nombre de Courtisannes qui suivoient l'armée, & qu'elle les chassa à coups d'épée, ou comme on parloit alors; à

grands coups de horions.

Brantome (a), en parlant de l'armée que Philippe II envoya en Flandres contre les Rébelles, qui s'étoient réunis fous le nom des Gueux, & qui étoit commandée par le Duc d'Albe, dit qu'il y avoit quatre cent Courtifarnes à cheval, belles, & braves comme Princesses, & huit cent à pied, bien en point aussi.

La Motte Messemé (François le Poulchre duquel j'ai parlé dans la Biblioth. historiq. & critiq. du Poitou, Tome III. p. 18.) parle des Courti-

<sup>(</sup>a) Eloge du Duc d'Albe, Capitaines étrangers Tom. 1. p. 80.

sannes de l'armée du Duc d'Albe, avec plus de détail que Brantome, ce qu'il en dit est curieux. Il y avoit dit-il:

Deux gaillardes Cornettes

De bien trois cent cheraux, à tout le moins
complettes;

Sous lesquelles marchoient des semmes de plaisir; Pour servir le premier qui en avoit desir. Pourvu, cela s'entend, qu'il leur sût agréable.

J'en trouvai la façon si fort émerveillable, Que pour les voir passer, j'arrêtai longue-

ment,

fante.

Considérant leur port, seur grace & vêtement Enrichi de couleur, sous mainte orséverie: J'en remarquai bien - là quesqu'une assez jolie;...

Mais plus que la blancheur, le brun les accompagne,

Leurs montures n'étoient des bêtes de Bretar

L'une avoit un cheval, & l'autre lentement Alloit sur un mullet, ou sus une jument. Les harnois néantmoins de la housse traînante, Sous leurs pieds paroissoient de velours relui-

De cinq ou fix clinquans cousus tout à l'ensour, Il les entretenoit, qui vouloit, tout le jour.

Mais avec un respect plein de cérémonie,

Le Barisel (a) Major leur tenoit compagnie.

Or ces Dames avoient tous les soirs leur quartier,

Du Maréchal-de-camp par les mains du Fourrier;

Et n'eût-on pas ofé leur faire une insolence.

Toutesois le Duc (d'Albe) las de telle manigance,

Leur donna ce sujet de prendre ailleurs parti s Pour les mal-contenter; moi-même l'entendi, Crier publiquement, de mes propres oreilles. Et Dieu sait si cela leur déplut à merveilles; C'est qu'entre elles ne sut pas une qui osât Resuser désormais soldat qui la priât. De lui prêter sa chambre, à cinq sols par nuitée.

Tâchant par ce moyen les chasser de l'armée, Qui lui seroit aisé, à ce que l'on disoit; Et en avint ainsi: car telle se prisoit Autant qu'autresois sit cette Corinthienne... D'en avoir sait ainsi le Duc sut estimé D'aucuns tant seulement; des autres étant blâmé:

<sup>(</sup>a) Prévôt ou Commissaire-Général.

Et ceux qui admiroient en cela sa prudence, Alléguoient que c'étoit faire une grande offense,

Et déplaisante à Dieu d'avoir incessamment Quant & soi un tel train, de vice alléchement.

Apportant à la fin par un si grand scandale,
Des gens les mieux vivans la ruine totale.
Chacun en devisoit, selon sa passion,
Car ceux-là qui tenoient contraire opinion,
Ne voulant confesser bonne cette ordonnance,
Disoient que le soldat se donneroit licence
De forcer désormais par où il passeroit,
Celle qu'à son dest résister s'essayroit.
Puisqu'il avoit perdu son plaisir ordinaire,
A lui permis long-tems, comme mal nécesfaire;

Qui seroit irriter autant le Créateur, En danger de tomber en bien plus grand malheur,

Exerçant salsement une amour androgyne, En un sexe tout seul, d'une ardeur masculine. Mais pour ce qu'on en dit le Duc ne retrancha. Son édit nullement. (a)

<sup>(</sup>a) La Motte Messemé, Des honétes loysurs, l. 14 à la fin, depuis la page 19 Sur ce Livre & son Au; ceur, voyez la Bibliothéque du Poitou, Tom. 35

La critique de la conduite du Duc d'Albe n'étoit pas sans sondement, sur-tout à l'égard des Espagnols & des Italiens, & en parlant du bon ordre que vouloit introduire le Général Espagnol, on pourroit dire avec Tannegui le Fevre, dans l'Epître dédicatoire de son Anacréon à M. de Bautru: Quid tandem, an id potius amet quod, patrum nostrorum memorià, in copiis auxiliaribus vidit Gallia?

Le Fevre vouloit parler de ce corps de troupes Italiennes, qui passerent en 1662, sous les ordres du Comte d'Anguisola dont la vie, dit Varillas, après beaucoup d'autres Auteurs contemporains, étoit si licentieuse, que les paysans ne jugerent pas pouvoir l'expier d'autremaniere qu'en brûlant toutes les chévres des lieux par où ils avoient passé. (a)

<sup>»</sup> Serica cum dominam ducebant vincla capellam

<sup>»</sup> Cui nitidum cornu multo radiabat ab auro,

<sup>»</sup> Et segmentalis splendebant tempora vitis , » Illa rosa & myrto , sertisque recentibus ibat

<sup>»</sup> Altum vin&a caput, dilectæ conscia formæ.

<sup>(</sup>a) Varillas, Hist. de Charles IX, sous l'an 1962,

GAZETTE: l'usage de la Gazette, en France, tel qu'il y est établi aujourd'hui, ne remonte pas plus haut qu'à l'an 1631. Tout le monde sait que Théophraste Renaudot, est celui qui en obtint le privilége par le crédit du Cardinal de Richelieu son compatriote. Ceux qui l'en croient l'Au-teur se trompent. Il n'a fait qu'imiter les Italiens ou le nom & la chose étoient déja fort connus dès l'an 1615. L'origine de la Gazette est même beaucoup plus ancienne. On peut en faire honneur à M. Cœlius ami de Cicéron, & duquel les Lettres forment le huitième Livre de celles de Cicéron; ce dernier, en quittant l'Italie pour aller dans la Cilicie, de laquelle il avoit le Proconsulat, avoit prié Cœlius son ami de lui écrire avec détail tout ce qui se passeroit d'intéressant à Rome. Cœlius pour s'acquiter de sa promesse prit une personnne qui en mit plu-sieurs autres sur pied, pour s'informer exactement de tout ce qui se feroit ou

Tom. 1. p. 225. de Holl. Voyez Bayle art, BATYLLE, p. 469. Rem. D.

se diroit à Rome, & pour en compo-ser un Recueil ou un cahier que Cœlius adressoit à Cicéron. Ce cahier contenoir les Senatus-Consultes, ou les Arrêts du Sénat, les Edits du Préteur, les Historiettes, les Contes, les bruits qui se répandoient, & Cœlius se chargeoit des nouvelles politiques, & des faits où ses émissaires ne pouvoient atteindre; ce que nous pourrions appeller les secrets du cabinet. Tout cela s'apprend dans la premiere Lettre du huitiéme Livre, qui est composé de celles de Cœlius à Cicéron; par la huitième du second Livre de celles de Cicéron, le Proconsul se plaint des minuties qu'on avoit insérées dans le cahier, telles que pouvoient être les nouvelles qui regardoient les spectacles, les noms des Gladiateurs appairés, les délais accordés aux parties pour leurs défenses & les autres bagatelles dont les honnêtes gens n'osoient s'entretenir à Rome; apparemment Cœlius payoit ses gens à proportion de la grosseur du cahier, & à la feuille. Rien ne ressemble mieux à notre Gazette, & à nos nouvelles à la main que le projet de Cœlius. II le continua, puisque dans la Lettre onze du même Livre, il dit à Cicéron, qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé au Sénat pour la nomination des Provinces, il trouvera les avis de ceux qui ont opiné, dans le cahier des affaires de Ville: In Commentario rerum urbanarum, où il le prie de lire ce qui lui plaira; choisiffez, lui dit-il, passez ce que vous ne jugerez pas à propos de lire, par exemple la critique des Spectacles, le détail des funérailles, & les autres bagatelles de la même espèce. Mais dans tout ce fatras, vous trouverez des choses utiles, & j'aime mieux, continue-t-il, m'exposer à vous faire lire des choses indifférentes, qu'à ne pas vous envoyer des nouvelles que vous deviez savoir. Voilà encore le devoir de nos Gazettiers. Au commencement du dernier siécle, il y avoit à Rome un bureau d'adresse composé de vingt-cinq ou trente personnes, qui s'assembloient & rapportoient au Gazettier tout ce qu'ils avoient appris, & auxquels il communiquoit lui-même ce qu'il savoit. De ces différentes parties se composoit le cahier des nouvelles qui se distribuoit ensuite par des Couriers. C'est ce qu'on apprend dans l'histoire des Gaules d'Antoine de l'Estang, Président au Parlement de Toulouse, Livre 2. n. 16. L'ouvrage sut imprimé à Bourdeaux, in-4°. en 1617. A l'égard de l'étymologie du nom de Gazette, je crois que l'Auteur qui la tire du mot Gaza, trésor, se trompe. Le mot vient d'Italie & est Italien. En cette langue, Gaza, Gazette, signisie une Pie, oiseau jaseur, on l'appelle Agasse ou Ajace en Poitou.

Mysteres: par ce mot on entendoit autrefois des représentations en partie sacrées en partie profanes, qui ayant commencé vers le quatorzième siècle paturent quelque chose de si beau à nos Peres, que les Mysteres sirent une partie du cérémonial de l'entrée de nos Rois, ou de nos Reines. Un Recueil exact des mysteres représentés en ces occasions ne seroit pas sans quelque agrément. Il caractériseroit les dissérens siècles de notre Monarchie, & les idées de la nation

pour le plaisir & la magnificence. Je dis que les Mysteres faisoient une partie du cérémonial. En effet, à l'entrée du Roi d'Ecosse, en ( C'étoit Jacques V, qui épousa à Paris, Magdeleine de France, fille aînée de François I) LES MYSTERES précisément exceptés des cérémonies de la réception. C'est ce qui s'apprend de la délibération du Corps-de-Ville de Paris du 29 Novembre 1536, & a été conclud, est-il dit dans cet Acte, par ladite compagnie d'obtenir Lettres du Roi, pour le présent qu'il a ordonne faire audit Roi d'Écosse, & que l'on fere l'entrée en la maniere accoutumée, excepté les Mysteres. (a) Ils avoient été ordonnés, ces Mysteres, dans toutes les Villes ou l'Empereur Charles-Quint avoit fait son entrée solemnelle. Nous avons encore la description de ceux qui avoient été jouez ou représentez, à Poisiers, à Orléans & à Paris. La distinction qu'on faisoit, étoit que ces Mysteres étoient

<sup>(</sup>a) Piéces justific. de l'hist. de Paris, de Dom Felibien, Tom. 2. 3. partie, p. 347.

pompe extraordinaire qui ne pouvoit avoir lieu que pour des Souverains, ou des Souveraines qui pussent aller de pair en quelque façon avec nos Rois, & comme celui d'Ecosse épousoit une fille de France, qu'on le regardoit comme un inférieur, on ne jugea pas à propos de jouer ou représenter les Mysteres à son entrée. Ils ont cessé à l'entrée d'Henri II, où il n'y en out point. Les François plus éclairés dans leur Religion par les disputes, où il avoit fallu entrer avec les Luthériens & les Calvinistes, avoient reconnu l'absurdité qu'il y avoit dans ces représentations, où sans la bonné-foi & l'ignorance des peuples, on eût pu dire qu'on jouoit Dieu & les Saints par le mélange rid ule du profane & du facré, qui s'y trouvoit. D'ailleurs Catherine de Médicis, avoit donné à la magnificence des spectacles, à la pompe des fêtes, une élégance & une délicatesse inconnues avant elle. Le luxe poussé jusqu'où il pouvoit alter, n'étoit plus un composé d'idées bizar-res & gothiques, qui avoient subsisté même sous François I; c'étoit tout ce

que l'imagination la plus féconde pouvoit produire de plus brillant. Tout ce qu'à fait Louis XIV, de plus grand dans ce genre, n'excéde point ce qui se passa à l'entrevue de Bayonne, de laquelle on trouve encore les descrip-tions, & je ne vois que les sètes qui se firent au mariage d'Henri IV, & de Marguerite de Valois, où il sem-ble qu'on voulut se rapprocher des idées antiques des Mysteres. On fit aux Thuilleries deux forts ou chateaux dont l'un représentoit le Paradis, l'autre l'Enfer; l'un & l'autre étoient gardés par des Tenans qui étoient les Champions, les uns du Ciel, les autres de l'Enfer. Le Roi de Navarre étoit à la rête des Tenans de l'Enfer, & le Duc d'Anjou chef de la Cadrille du Paradis. Les premiers attaquerent les seconds; ils furent battus & chasses du Paradis, la fête finit par un feu d'artifice qui consuma l'Enfer. Ce fut l'annonce du massacre de la S. Barthelemi. Brantome parle (a) encore d'un Balet

qui

<sup>(</sup>a) Dans l'éloge du Connétable Anne de Montmorenci, 61, de l'édition de 1666. Tom. 2.

qui ressent le mystere, mais il sut de l'invention d'Elisabeth Reine d'Angleterre. Au retour d'Ecosse, le Connétable de Montmorenci, avec le grand Prieur de France, de la Maison de Lorraine, eurent l'honneur de saluer la Reine d'Angleterre laquelle leur donna un soir à souper, dit Brantome, où après se fit un ballet de ses filles qu'elle avoit ordonné & dressé, représeneans les Vierges de l'Evangile, desquel-les les unes avoient leurs lampes allumées, les autres n'avoient ni huile, ni feu & en demandoient. Ces lampes étoient d'argent fort gentiment faites & elabourées, & les Dames très belles & honnêtes, & bien apprises, qui prirent nous autres François pour danser: même la Reine dansa & de fort bonne grace, Il n'y eut point non plus de Myste-RE à l'entrée de Ferdinand Roi de Castille, qui avoit épousé Germaine de Foix, niéce de Louis XII, & sœur du célébre Gaston, (a) par la raison

<sup>(</sup>e) Elle avoit encore deux sœurs: Anne, épouse d'Uladislas Roi de Hongrie, & CATMERINE, épouse Tome I.

qui fit exclure ce même cérémonial de l'entrée de Jacques V, Roi d'Ecosse, L'usage & le cérémonial certain & décidé des Mysteres, commença sous le regne du Roi Charles V. Ils étoient dans un grand éclat sous Charles V. On voit la description de ceux qui furent représentés à l'entrée d'Isabeau de Baviere, dans Juvénal des Ursins & dans Monstrelet. Malgré les désordres, & le triste état où étoit la France sous les premieres années du regne de Charles VII, il y eut des mysteres à l'entrée qu'il fit à Paris en 1437, & å son entrée à Rouen; (a) au Ponceau Saint Ladre, c'est-à-dire, au Fauxbourg S. Laurent, près S. Lazare à Paris, vindrent au-devant de lui monter sur diverses bêtes, en muniere de perfonnages, des sept Vertus, & des sept péchés mortels moult bien faits, & ha-

de Jean d'Albret, Roi de Navarre, mere de Henri, ayeule de JEANNE & bisayeule de Henri IV, Roi de France & de Navarre.

<sup>(</sup>a) Vie de Charles VII, par Berri, Herault d'armes, fol. 35. de l'édition gothique de 1528. Voyez aussi Montrelet, sous l'an 1467. Vol. 2. fol. 147.

billés, & à l'entrée de la Porte Saint Denis un enfant, en guise d'un Ange, qui portoit un écu d'azur à trois fleurs de lys d'or, & sembloit qu'il volât & descendit du Ciel; il s'y trouva aussi une fontaine à quatre tuyaux, dont fun jettoit du lait, l'autre vin vermeil, c'est-à-dire rouge, le troisième vin clairet, c'est-à-dire, du vin blanc, & l'autre eane. Tout du long de la grande rue S. Denis, à la distance d'un jet de pierre l'un de l'autre, étoient faits échaffaux bien & richement tendus ou étoient faits par personnages l'Annonciation Notre-Dame, la Nativité Notre-Seigneur, son Apparition, sa Résurnction & sa Pentecôte, & le Jugement qui seoit très-bien ( qui étoit placé très à propos) car il se souoit devant le Châtelet qui est la Justice du Roi. Monstrelet dit qu'au mystere du Jugement, au milieu étoir S. Michel qui péfoie les ames. Et emmi la Ville avoit plusieurs autres jeux de divers my steres qui seroient trop longs à raconter & la venoient gens de toutes parts crians noël, e'étoit un cri de réjouissance publique; il M ij

étoit encore usité sous Henri IV. (a) Dans l'entrée de Charles VII, à Rouen, il n'y eut pas tant de mysteres. Tout se réduisit à une fontaine aux Armes de la Ville qui sont un Agnus Dei, qui jettoit breuvage par les cornes. Un tigre qui avoit de petits faons qui se miroient dans des mirouers. Vouloit on désigner la vanité des Anglois? & un cerf volant, moult bien-fait, lequel avoit une couronne en son col, & s'agenouilla par mystere, quand le Roi passa pour aller à l'Eglise. (b) Paris se surpassa en mysteres, à l'entrée de Louis XI, au mois d'Août 1461. Il faut voir la description singuliere & naïve qu'en fait Jean de Troyes, dans la Chronique scandaleuse, Près l'Eglise Saint Lazare, un Héraut, nommé LOYAL-Cour, présenta au Roi cinq Dames montées sur cinq chevaux de

<sup>(</sup>a) Voyez les Mémoires de Commines, édition de Bruxelles de 1706. p. 480. & la Satyre Menippée, p. 17. de l'édit. in-8°. de 1714.

<sup>(</sup>b) Histoire de Charles VII , & Chronique de Normandie, feuillet 198. vo.

prix, caparaçonnés aux Armes de la Ville, lesquelles Dames avoient tous personnages compilez à la signification des cinq lettres faisant PARIS, qui toutes parlerent au Roi ainsi qu'ordonne leur étoit. A la fontaine du Ponceau, étoient hommes & femmes sauvages qui se combattoient & faisoient plusieurs contenances; & s'y y avoit encore trois belles filles faisant personnages de Se-RAINES toutes nues , & leur voioit-on leur beau tetin droit séparé rond & dur, qui étoit chose bien plaisant; & disoient de petits motets & bergerettes. Un peu au-dessous à l'endroit de la Trinité y avoit une Passion par personnages; & sans parler, Dieu étendu en la croix & les deux Larrons, à dextre & à senestre. (à droite & à gauche) Quel bizarre assemblage! il y eut aussi force mysteres à l'entrée de Charles VIII, fils de Louis XI, en 1483, plusieurs my steres histoires & ébattemens étoient démontrez par la Ville... chacun crioit noël, & vive le Roi, dit le Continua-teur de Monstrelet, fol. 79. ro. La même cérémonie se fit à l'entrée d'An-M iii

ne de Bretagne en 1484, après son mariage avec Charles VIII. Toutes les rues étoient tendues & parées de ta-pisseries, avec plusieurs beaux mysteres, et Feux de joie. Cela continua fous Louis XII, & sous François I, où l'on commença à y mettre un peu plus d'élégance. & de bon sens. La fable, & les sujers convenables aux divertissemens pritent les places des reptésentations pieuses, & l'on ne vit plus Jesus-Christ en croix & la Passion représentée à côté des syrênes, & des femmes nues qui les représentoient. Diane, Venus, les graces, & des sujets tels que sont encore ceux de nos ballets allégoriques, furent employés sous les regnes d'Henri II, & de ses ensans. Dans l'entrée du Roi François I, & de la Reine Claude, fille de Louis

Dans l'entrée du Roi François I, & de la Reine Claude, fille de Louis XII, à Angers, le sacré sut encore joint au prosane, non pas dans des Jeux, mais dans des tableaux & des figures mouvantes qui passerent alors pour des merveilles, & qui comparées à nos marionettes ne seroient rien. Bourdigué qui fait la description de cette entrée, à la fin de son histoire

d'Anjou, fous l'an 1516, dit qu'on avoit représenté au haut d'un ceps de vigne un Bacchus, ayant dans chaque main une grappe de raisin, qu'il pressoit, & d'où sortoit vin blanc à grand quantité, & de l'autre du vin clairet & au-dessous ces vers:

Le Dieu Bacchus, grand ami de nature, A tous Pions, (a) vrais zélateurs de vins, Fait assavoir qu'aux costeaux Angevins. Il a trouvé la source de Boisture.

Apparemment le Poète étoit Angevin. Au pied du ceps de vigne, étoit représenté le Patriarche Noé endormi & montrant ses parties honteuses & près de lui étoient écrits ces vers:

Malgré Bacchus, à tout son chef cornu, Or son verjust me sembla si nouveau, Que le sumet m'en monta au cerveau, Et m'endormit les C... tout à nu.

Cela étoit fait pour être lu par une Reine très-sage, & sa suite. Donc, le

<sup>(</sup>a) Buyeurs, du piot, du vin.

M iv

François dans ses mots, aussi-bien que le Latin, bravoit encore l'honnétete. Ceux qui ont lu le Roman de la Rose, & qui savent comment le Chanoine Froissard parle du supplice de Huës, le Despensier ou Hugues Spenser Ministre & favori d'Edouard, seront persuadés que nos Peres n'étoient pas fort délicats sur leurs expressions. Ils ne ménageoient guéres plus les yeux, que les oreilles. J'en ai donné une preuve dans l'entrée de Louis XI. En voici une autre dans l'entrée que sit Charles le Téméraire Duc de Bour-gogne, à Lille en 1468 : il y sut reçu, dit Pontus Heuterus, (a) avec beaucoup de pompe, & force my steres. Ce qui lui sir le plus de plaisir, fut la représentation d'un de ces mysteres où les bons Flamans prétendirent jouer le Jugement de Paris. Pour représenter la contestation de la pomme entre les trois Déesses Junon, Vénus & Minerve, ils avoient cher-

<sup>(</sup>a) Lib. 5. p. 385. In Car. Pugnace, édition de 1632. in-8°.

cRé, avec beaucoup de soins & de dépenses, trois femmes qui se chargerent du rôle des Déesses, & parurent devant Paris, nues comme la main. Celle qui représentoit Vénus, étoit une femme extrêmement grande, & encore plus grosse, rara proceritatis, ac, ab immensa pinguedine, portentosæ crassitudinis, dit Pontus Heuterus. La Junon Flamande, n'étoir pas moins grande, mais maigre, séche, & n'ayant que les os colles sur la peau: Pallas, qui se présentoit in puris naturalibus, aussibien que Vénus & Junon, étoit une petite Naine, bossue par-devant & par-derriere, le cou mince, ventrue, les bras & les cuisses seiches & gresses. Vraisemblablement, il y avoit du mys-zere dans tout cela. Les Flamans ont toujours aimé ces représentations, elles fe joignent encore chez eux aux cérémonies les plus pieuses, & les Jésuites, auxquels il n'a pas tenu de faire revivre le goût gothique & mystérieux de nos Peres dans leurs Colléges, ont souvent régalé la Flandre de ces représentations', qu'ils ont introduites M v

jusques dans les Eglises. En 1705, les nouvelles publiques parlerent de leur Comédie du Paradis, de l'Enfer & du Purgatoire, qu'ils jouerent dans une fête du S. Sacrement, & du mauvais succès qu'eut la pièce. Le feu ayant, pris dans leur Enfer, passa dans leur, Purgatoire, & alla jusques dans leur Paradis, qui fut brûlé & où il y eut plusieurs enfans, qui y faisoient apparemment les Anges & les Saints, brûlés avec les décorations. Cela arriva à Baffano, bourg de la République de Vénise. Il y eut une Saryre Italienne, publiée contr'eux à cette occasion. La matiere prétoit. Leur Bal-lets moraux, la Religion, la Vérité, la Sagesse qu'ils ont fait danser sur leurs Théatres, valoient bien nos anciens my steres.

POETES: c'est une régle bien faillible que les éloges ou les Satyres en vers, pour juger du mérite des Grands; la crainte & l'espérance, l'amour ou la haine guident ordinairement la plume d'un Poète: Si nous ne connoissions pas Néron, pourrions-nous jugen de ce Prince par le pompeux éloge qu'en fait Lucain, (a) à la tête de sa Pharsale. A-t-on jamais rien imaginé de plus glorieux pour un Prince que ce que le Poëte dit de lui? Après avoir parlé des horribles ravages de l'Italie causés par les guerres civiles de César & de Pompée, Lucain dit:

Quod si non aliam venturo fata Neroni Invenere viam.

Jam nihil 6 superi querimur. Scelera ipsa, nefasque

Hac mercede placent, diros Pharfalia campos Impleat, & Pæni saturentur sanguine manes; Ultima funesta concurrant prælia Munda, His, Cæsar, Perusina sames, Mutinæque lahores

Accedant fasis, & quas premit aspera, classes. Leucas, & ardenti servilia bella sub Ætnå; Multum Roma tamen debes civilibus armis, Quod tibi res acta est, &c.

M vj

<sup>(</sup>a) On a prétendu que est éloge ésoit purement itonique. Tollius étoit de ce fentiment, mais cela ne paroît guéres visilemblable.

## Ou comme l'a traduit Brébeuf:

Destins, loin d'éclater lâchement contre vous, Nous devons notre encens à cet ardent courroux;

Heureuse cruauté, fureur officieuse,
Dont le prix est illustre, & la fin glorieuse!
Crimes trop bien payés! trop aimables hazards
Puisque nous vous devons le plus grand des
Césars.

Que les Dieux conjurés redoublent nos miferes!

Que Leucade, sous l'onde, abime nos galeres!

Que Pharsale revoie encor nos bataillons Du plus beau sang de Rome inonder nos sillons,

Immoler l'Ausonie aux mânes de Carthage, Et signaler leur crime autant que leur courage;

Que Munda soit témoin de nos derniers malheurs,

Que Modene, aux abois, nous arrache des pleurs; Qu'on voie encore un coup Perouse désolée, Destins, Néron gouverne, & Rome est consolée. Que pourroit on dire de plus beau s'il s'agissoit de Titus ou de Trajan? Martial qui a fait l'apothéose de Domitien en tant de saçons, qui a rempli ses Ouvrages des éloges outrés de ce Prince, a fait une épigramme qui se trouve dans les notes d'un ancien Interpréte de Juvénal, où il essace d'un trait de plume tout ce qu'il en avoit dit de bien:

Flavia gens quantum tibi tertius abstulit hæres; Pæne suit tanti non habuisse duos.

C'est peut-être une des meilleures piéces de l'Auteur. Après Néron les deux hommes les plus détestés sont le Pape Alexandre VI, & César de Borgia son fils. Cependant on présenta ces vers au premier, au commencement de son Pontisicat:

Cæsare magna suit; nunc Roma est maxima:

Sextus

Regnat Alexander. Ille vir, 15TE DEUS.

Quelques-uns ont trouvé à redire à ces vers, comme si les Catholiques fai-

dégagé de préjugé ou d'intérêt pour ne donner rien à l'un ni à l'autre. Un Auteur hait ou aime malgré soi ceux mêmes dont il ne craint ni n'espere plus rien. Qu'on joigne à cela l'intérêt de religion ou de patrie, celui de l'état ou de l'ordre de la société où l'on est engagé, & l'on reconnoîtra que l'indifférence historique est un beau songe, un être de raison. Un Historien, zélé par état pour la religion qu'il fuit, un Prélat, un Religieux ne parle qu'avec eloge quelquefois qu'avec transport d'un fondateur d'ordre, d'un bienfaiteur de l'Eglise. N'a-t-on pas comblé d'éloges, sur la piété même & sur les mœurs, Constantin, Clovis, Clotilde, Dagobert, Brunehaut, &c. ? Sur quel ton parlent Maimbourg & Daniel du Prince de Condé, de l'Amiral de Coligni, du Chancelier de l'Hôpital? qu'on compare les idées qu'ils en donnent avec celles que présentent les Historiens Protestans! Les Bénédictins ne parlent de l'Abbé Suger, que comme d'un Saint. Son faste, son luxe, son ambition, qui causa peut-être la perte de l'Etat, disparoissent à leurs yeux. Les Jésuites n'ontils pas voulu canoniser leur pere Cotton complice avec la Varenne des débauches d'Henri IV? Sous la plume d'un Oratorien, le Cardinal Berulle paroîtra comme un très-grand homme. Savonarolle passe pour Prophete chez les Dominicains. On dit que Bérénice dont la chevelure fait le sujet d'un poème, étoit chauve.

Le célébre Muret, ce Savant Limosin, qui a fait des vers si purs, & de si belle prose, a certainement eu une mauvaise affaire à Toulouse. Scaliger fâché qu'il se fût moqué de lui, en lui faisant prendre ses vers pour ceux d'un ancien, sit contre lui cette épigramme connue de tous les Litté-

(a) Qui rigidæ flammas vitaverat ante Tholofæ Murerus, fumos vendidit ille mihi.

rateurs.

Il l'y accuse clairement du crime qu'on a reproché à Socrate, & qui

MURIT

<sup>(</sup>a) On la cite d'une autre façon. Voyez Bayle, article TRABEA, Tome 4.

étoit horriblement commun en Gréce & à Rome. Olivier de Magni, qui a fait de son tems des vers, que j'aime bien mieux que ceux de Ronsard, dit dans le cli. de ses sonnets p. 50.

Si ceux qui n'ont jamais qu'à la vertu servi; Et qui plus ont le cœur plein de grande constance, Pour faire, vertueux, à tous maux résistance, Etoient francs des tourmens où l'homme est asservi,

MURET n'eût point été faussement Pouxsuivi,

Ni la sièvre à présent ne te feroit nuisance. Ni je ne verrois point contre mon innocence Tant de méchans slateurs s'animer à l'envi-

Magni ami de Muret le croyoit donc très-innocent du crime dont on l'accusoit; & l'épigramme de Scaliger n'est qu'un bon mot qu'il n'auroit pas lâché, si Muret ne lui eût pas fait prendre ses vers pour ceux du Poëte Trabea. A propos des vers de Muret pris pour ceux de Trabea, non-seulement on en trouve l'original dans Plutarque de la consolation, à Apollonius; m'ais dans les dixains de saint

Gelais, p. 149, de l'édition de Lyon de 1574, qui a fait une fort belle épigramme de la même pensée.

Jeanne d'Albret, mere d'Henri IV, étoit une femme d'un génie supérieur; le Moreri des premieres éditions ayant dit qu'elle composa diverses pièces en prose & en vers, a été critiqué par Bayle, art. NAVARRE (Jeanne) remarque Q. colonne 2. C'est nous la donner, dit Bayle pour un Auteur & c'est nous tromper, cela a déja été repris dans les éditions de Bayle de 1730, quant aux ouvrages en prose. Mais outre le quatrain en vers François de Jeanne Reine de Navarre à Robert-Etienne, sur l'Imprimerie,

Art singulier d'ici aux derniers ans Représentez aux enfans de ma race Que j'ai suivi des craignans Dieu la trace, Afin qu'ils soient les mêmes pas suivans,

Il se trouve quelques autres piéces de vers de cette Prîncesse. Il y a d'elle un sonnet dans les Œuvres poétiques de Joachim du Bellai. Ce Poëte lui ayant présenté une Ode sur la naissance

dn Duc de Beaumont, qui fut depuis Henri IV, la Reine lui répondit en vers, & l'on trouve plusieurs sonnets de cette Princesse, Tome 2. fol. 44. vo. fol. 45. un second sonner, fol. 46. un autre, fol. 47. un quatriéme. Il y a encore une petite pièce faite pour la belle Limeuil, & adressée au Prince de Condé, contre des vers que du Bellai avoit faits pour la Maréchale de saint André qui aimoit le Prince, & qui venoit de lui donner saint Valeri, Tome ou Livre 6. p. \$2. Cette chanson peut servir à réformer bien des bévues dans nos Historiens, sur les amours de la Maréchale de S. André, de la belle Limeuil & du Prince de Condé, Bayle ne la connoissoit pas, parce qu'il n'est pas possible de tout lire; voici cette chanson. On y fait parler Limeuil:

Amour contre amour querelle Si par double effort contraire, Le mien l'on me veut soustraire, A l'honneur, d'honneur j'appelle.

Some amour, & ignorance, Aveuglent une cervelle,

Et font qu'un songe on révéle Au lieu de vraie apparence.

- (a) Celle qui fait tout sa gloire D'aimer aussi d'être aimée, Feroit seu après sumée, S'elle me le faisoit croire,
- (b) Mais le saint où elle voue,
  A mon offrande reçue
  Et ma fermeté connue
  Qui fait qu'ailleurs ne se loue.

Cette chanson prouve que le Prince de Condé étoit en intrigue avec Isabelle de la Tour de Turenne, dite la belle Limeuil, dès l'an 1558 ou 1559, au plus tard; que la Maréchale de Saint André se croyoit dès ce tems-là aimée du Prince, que l'une ni l'autre ne pensoient au mariage, puisqu'à l'égard de Marguerire de Lustrac, Maréchale de S. André, le Maréchal vivoit en-

(b) Louis I, Prince de Condé.

<sup>(</sup>a) La Maréchale de S. André, sous le nom de laquelle il avoir paru une chanson faite en 1558, par Joachim Du Bellai.

core, n'étant mort qu'en 1562, & que, à l'égard de ces deux Dames, elles trouvoient un égal obstacle dans Eléonore de Roye, qui ne mourut que cinq ans après. Cette même chanson écarte encore tout ce qu'on dit de la politique peu scrupuleuse de Catherine de Médicis. Voyez sur ce sujet ce que j'ai observé dans le Journal de Verdun, Janvier 1763, page 31. & suivantes.

C'étoit un génie extraordinaire que cette Jeanne d'Albret & la Princesse la plus accomplie de son tems. Le dépit commença peut-être son changement de religion; mais dans la suite, elle se persuada fortement qu'elle suivoir le bon parti, celui de la vérité. Dans l'ordre politique rien de plus admirable que l'établissement du Protestantisme dans ses Etats, où il étoit affermi sur de si solides sondemens que c'a été le chef-d'œuvre du Cardinal de Richelieu, & du regne de Louis XIII, de l'avoir pu détruire.

Antipathie, Il y a des antipathies singulieres. Marie de Médicis, femme de Louis XIII, ne pouvoit souffrir la vue d'une rose; elle n'aimoit pas même à en voir en peinture, & cependant elle aimoit beaucoup toutes les autres fleurs; le Chevalier de (a) Guise poussoit cette antipathie bien plus loin: Il s'évanouissoit à la vue d'une rose, & par une bizarrerie bien inconcevable, Jean II, Duc ou Czar de Moscovie, s'évanouissoit à la vue d'une femme au rapport du Baron d'Herbestein.

La jolie épigramme de Joachim du DU BELLAI. Bellai:

Latratu fures excepi, mutus amantes: Sic placui domino, sic placui dominæ

Peut fort-bien être la copie de l'Italien:

» Latrai à ladri, ed à gli amanti tacqui :

» Tal ch'à messere, ed à Madonna piacqui.

Gravée, dit-on, sur un marbre aux environs d'Italie. (b) M. de la Monnoye

(b) Menagiana, Tom, 4. page 142,

<sup>(</sup>a) François-Paris de Lorraine, qui tua en duel les deux Barons de Luz, pere & fils-

qui l'a traduite en François, l'a aussi traduite en Grec.

'Malleville l'a rendue de trois manieres, dont celle-ci m'a paru la plus heureuse:

> Rude aux voleurs, doux à l'amant, J'aboyois ou faisois caresse. Ainsi j'ai su diversement Servir mon maître, & ma maîtresse.

Colletet l'a aussi traduite de plusieurs façons, & je l'ai aussi traduite moimeme de deux façons; on peut voir la premiere dans un petit Recueil de poésses que je publiai en 1740: voici la seconde imitation. Je lui ai donné le tour d'une fable, & cela me paroît ajouter quelque mérite à la piéce, ou du moins lui donner un air de nouveauté qu'elle n'a plus depuis longtems.

Citron muet pour les Amans,
Abboyant au larron, lui fit toujours la guerre.
A Madame, à Monsieur, Citron sur ainsi plaire,
Pour parler il est un tems.

Il en est un pour se taire.

On

On prononçoit autrefois le Q, comme le K, ou Cappa des Grecs, & cette prononciation étoit en usage parmi les Savans, & dans l'Université de Paris, dans la langue Latine, où elle a subsisté jusqu'au tems de Ramus, qui introduisit la prononciation actuelle exclusivement à l'ancienne. Cela fit beaucoup de bruit, & Ramus se fit bien des affaires pour introduire ce changement, qui souleva contre lui presque tous les Membres de l'Université. Les choses allerent si loin qu'il se forma deux partis; les partisans de l'ancienne prononciation prétendoient qu'il falloit, par exemple, prononcer KISKIS, au lieu de prononcer comme nous faisons, Quisquis; kankan, au lieu de QUAMQUAM. Koke, au lieu de quoque, &c. Et lorsqu'ils trouvoient un Ramiste des insultes on passoit aux coups; de l'écritoire au canif. Il en coûta la vie à quelques-uns. L'Université prit la chose du côté de la religion. On cria à l'hérétique contre Ramus, & ses fauteurs ou adhérans, & il ne tint pas à nos Maîtres que ceux qui se déclaroient contre kiskis

Tome I.

N

Q. & K.

& kankan, ne fussent excommuniés & traités comme on traitoit alors les Luthériens. Ramus fur dépouillé d'un Bénéfice qu'il possédoit, & il fut obligé de se pourvoir en la Cour, où il appella comme d'abus du Décret de l'Université qui le privoit de son Bénéfice. La cause de quanquam & quifquis, contre kankan & kiskis, y fut plaidée pendant plusieurs audiances. Ramus, l'homme le plus éloquent de son tems, fit merveilles; cependant sur le fond du procès, qui étoit la maniere de prononcer, les parties furent mises hors de Cour; permis de pro-noncer comme elles aviseroient bien être, mais Ramus l'emporta sur la récréance, & fut maintenu dans son Bénéfice. On tira delà un préjugé avanta-geux pour quamquam & quisquis contre kankan & kiskis. Et peu à peu tous les Savans se déclarerent pour Ramus. Quel dommage que nous n'ayons pas les Plaidoyers prononcés à cette occa-sion! Ces pièces, si elles existent, mériteroient bien d'être publiées. Dans le fond, l'Université avoit de fort bonnes raisons à alléguer. L'usage étoit

pour elle, usage quem penes arbitrium eft & jus & norma loquendi je & qu'il n'est guéres permis de changer dans les langues mortes. Les Romains du bon rems se servoient dans plusieurs mots indifféremment du Q. ou du K. 11s écrivoient loquetus ou locutus, quir ou eur, quoi ou cui, terce; quaterce pour terque quaterque, cotidie on quotidie; cum jam sa fait quoniam; cocus on quoquus, cum on quum, cur on quur, antiquus, oblicus ou obliquus, pecunia ou pequunia, relicuas ou reliquas. Il estifort probable qu'ils prononçoient kikero kikatrikem pour cicero, citratricem, Kefar pour Cafar. Les Italiens modernes, qui prononcent aujourd'hui chichero, chichatriche, en adoucillant extremement l'H, & notre ancien Picard, qui dit chechi, chela, un cat, un kien, pour ceci, cela, font une forte de preuve de l'usage de kankam pour quanquam, & de kikero pour cicero. Notre saçon de parler cela va kahin kaha pour quahinc, quahac, qui lui a donné son origine, dépose aussi contre Ramus, aussi-bien que le bon mot de Cicéron qui prometrant sa protection à un homme, qui avoit été Cuisinier, lui dit, ego Quoque, tibi jure favebo, le bon mot ne consiste que dans le jeu des mots quoque avec coce, qui se prononçoit koke, & le mot jus juris du bouillon. Dans une épigramme critique faite contre un libertin nommé Neckam Anglois: on fait allusion de son nom avec celui de Nequam:

Et niger, & Nekam, cum sis, cognomina Nekam,

Nigrior esse potes nequior esse nequis.

Cette épigramme est. Philippe RE-PINDON, Chanoine régulier de l'Ordre de S. Augustin, Chancelier de l'Université d'Oxford, Evêque de Lincoln, promu au cardinalat, sous Grégoire XII, vers l'an 1408, Nekam ou Neckam sui répondit:

Phi nota fætoris , lippus malus omnibus horis ; Phi malus & lippus totus malus ergo Philippus.

Parce que l'un & l'autre se prononcoient également. J'ai une ancienne édition de 1511, chez Jehan Peis, des Poésies de Simon Nanquier, alids de Gallo, où le mot longinquas, est imprimé longineas:

Eoi seu sis Longingas cardinis oras.

L'objection qu'on peur faire, c'est que la prononciation dont nous nous servons, ne nous est pas particuliere; quoique la contestation n'ait point eu lieu en Angleterre, en Allemagne, &c.

VILLARS: (la Dame de) quand je vois des faits publics, & fort peu éloignés de notre tems, rapportés avec des circonstances qui en changent la substance par leur variété; des noms, des dates dissérentes, je ne suis guéres disposé à condamner le Pyrrhonisme de Bayle, & j'ai beaucoup de penchant moi-même pour ce Pyrrhonisme. La conspiration de l'infortuné (a) Chevalier de Rohan est un fait qu'on peut regarder comme récent.

<sup>(</sup>a) Louis de Rohan, fils de Louis VII du nom, Duc de Rohan, & d'Anne de Rohan, Princesse de Guémene. Anselme, Généalogie de Rohan.

Eh! bien, les Auteurs qui en parlent s'accordent ni pour la date du jour de sa mort, ni pour le nom de ses complices, ni pour les dispositions d'esprit où se trouva le Chevalier de Rohan. Le Marquis de Beauvau (a) lui donne pour complices, la Marquise de Villars, le Chevalier du Preau, & un nommé Van-Enden Braban çon ou Hollandois, Suivant lui, l'Arrêt fut exécuté le 18 Novembre 1674, & après avoir montré un désespoir furieux, qu'on fur obligé de le faire enchaîner, & garder à vue par dix soldats des Gardes, de crainte qu'il ne se désit lui-même, dans un instant il devint doux comme un agneau, & demanda lui-même qu'on lui accordât quelque secours spirituel, ce qu'on ne put refuser aux instantes prieres de Madame sa mere, (Madame la Princesse de Guémené) qui obtint du Roi qu'on lui envoyât le pere Bourdaloue. Tout ce qu'il rapporte de re-latif à sa mort, sait voir une résigna-

<sup>(</sup>a) Page 407, de fes Mémoir, édition de 1682.

tion si entiere, un Christianisme si sublime, que l'on ne peut rien voir de plus beau dans la mort des Héros du Christianisme. Il ne dit rien de particulier de la Dame qu'il qualifie de Marquise de Villars, sinon que le Chevalier de Rohan, lui dit qu'il ne la connoissoit pas, & que la Dame lui en ayant dit autant se tourna vers le Chevalier du Preau, & lui dit, Monsieur, vous êtes l'Auteur de notre perte. A l'égard de celui qu'il nomme Van-Enden, il observe que l'on disoit qu'il avoit été douze ans Jésuite, & qu'étant sorti de leur Société, il avoit épousé deux femmes, & s'étoit fait Maître d'Ecole en Latin, qu'il entendoit fort-bien, à Picpus, près de Paris. L'Auteur de l'Histoire du siécle courant (a) publiée en 1687, date la mort du Chevalier de Rohan du 27 Novembre, & non pas du 28. Le Chevalier de Rohan, dit-il, un Gentilhomme nommé PREAU, & la Dame de Villars, eurent la tête tranchée à

<sup>(</sup>e) Le Sieur de Chasan, p. 477.

Paris, devant la Bastille, le 27 de Novembre 1674, Anselme & ses continuateurs donnent aussi le 27 Novembre pour date du supplice du Chevalier. Il fut arrêté, disent-ils, (a) au mois de Septembre 1674, & exécuté à mort le 27 Novembre suivant, dans la Bastille; ils ajoutent que son corps fut enterré aux Mathurins de Coupevray auprès de celui de son pere. Le Marquis de Beauvau dit qu'il fut inhumé à l'Abbaye de Jouars, comme il l'avoit demandé. Sur sa résignation à la mort, le Marquis de la Fare, p. 150. qui parle de cet événement, en dit bien moins, que le Marquis de Beauvau; le Maître d'école, dit-il, fut pendu, & le Chevalier de Rohan eut la tête coupée avec le Chevalier de PREAULT, & Madame de Villiers, qui mourut plus constamment que le Chevalier de Rohan même, car il fur d'abord étonné, & montra quelque foiblesse, dès qu'il put soupçonner quel seroit son sort; mais il se remit ensuite.

<sup>(</sup>a) Tome VIII. p. 734. Chap. des Grands Veneurs.

& reçut la mott avec résignation & fermeré. On voit que la l'are appelle de Preault & Villiers, ceux que Beauvau nomme du Preau et Villars. Réboullet, qui cite les Mémoires de Beauvau, copie néanmoins ceux de la Fare sur ces deux noms, & dit que les complices du Chevalier de Rohan étoient le Chevalier de PREAULT, neveu de la Truaumont, la Marquise de VILLIERS, autrement Bordeville, femme de qualité, ajoute-t il, que de Preault aimoit, & un Brabançon ou Hollandois nomme Van Eden, Maître d'école au fauxbourg S. Antoine à Paris. Il ne date point le fair, il parle de la conversion du Chevalier de Rohan, à-peu-près de la même maniere que le Marquis de Beauvau, & dit que la grace opérant en lui un de ces changemens dont elle est seule capable, elle fit dans un instant d'un libertin endurci, un vase d'élection; le Président Henault adopte la date du 28 Novembre & le nom de VILLIERS, au lieu de Villars, en rectifiant le nom de Van Enden ou Van Eden: il donne au Maître d'école le nom

qu'il avoit de Van den-Ende, qu'il observe avoir été le Maître du fameux Spinosa, sans remarquer qu'il ait été douze ans Jésuite, ainsi que le dit le Marquis de Beauvau. Bayle qui suivoit les nouvelles de fort près, écrivant environ un mois après à M. Minutole, (a) de Rouen, le 15 Décembre 1674, ne parle pas de la conversion du Chevalier de Rohan, si avantageusement, à beaucoup près, que Beauvau. & Réboullet. Ce qu'il dit est assez curieux. Il rapporte ce qui se disoit des circonstances de la mort du Chevalier de Rohan. On dir que le » pere Bourdaloue, écrit Bayle à son ami, » ayant employé cinq ou six jours a à résoudre à la mort le Chevalier » de Rohan, comme il fut question » de monter sur l'échassaut, il trouva » son pénitent dans le plus mauvais » état du monde, & ne voulant rien » moins faire que mourir. Le Pere » fait suer toute sa Réthorique, se » munit de lieux communs de réserve,

<sup>(</sup>a) Lettres de Bayle , T. I. Lett. 23. p. 5.

» & n'avance rien. Il s'en va prier » quelques Capitaines aux Gardes, qui » étoient aux portes de la Bastille & » aux rues voisines, de venir à son » secours; que sa Théologie étoit à » bout; & qu'il ne savoit plus de quel » bois faire fléche. Là-dessus un Capi-» taine (a) aux Gardes, nommé Ma-» galotti, s'avança & exhorta le Che-» valier à mourir d'une façon fort ca-» valiere. Car il renioit fouvent: Par » la tête D... M. le Chevalier, vous êtes » bon de craindre la mort! un homme » de votre profession doit-il avoir peur » de rien? Eh! mort D... figurez-vous » que vous êtes à la tête d'une tranchée, » au milieu de cent boulets de canon qui » vous frisent la perruque. Songez que » vous êtes à l'assaut. Cela fut mieux » goûté que toute la morale du Jé-» suire, & le criminel envisagea la » mort sans esfroi, après une exhor-» tation si Chrétienne. Il ajoute : pour

<sup>(</sup>a) Depuis Lieutenant - Général , Gouverneur de Valenciennes. Il s'appelloit Bardo Bardi , & mourut en 1705, ayant 16000 liv. de pension , & un Régiment qui sut donné à son neveu qui lui succèdé.

» le Bourreau, il fut si glorieux d'avoir » fait voler la tête d'un Prince, qu'il » ne daigna pas profaner ses mains à » pendre le Maître d'école, complice » de la conjuration; mais après ayoir » fait trois décollations, il dit à ses > Valets fort fierement: Vous autres » pendez cela, en leur montrant le » misérable (a) VAN-DEN-ENDE, qui » est Belge; & pourtant, dit-il, re-» noncé par les Hollandois & par les » Flamands. « Tout cela ne s'arrange guéres avec les récits de Beauvau & de Réboullet qui l'a copié. A l'égard de la Dame complice, que les uns appellent Villars & les autres Villiers, & qui mourut avec plus de fermeté que le Chevalier de Rohan ; il est certain que son nom étoit VILLARS, ou du moins que ce nom étoit celui de son mari, qui s'appelloit Jacques de Malorties, Seigneur de Villars, Boudeville (& non pas Bordeville) Belleville, & la Saucelle. Son nom de famille étoit Louise de Belleau, &

<sup>(</sup>a) Il se nommoit FRANÇOIS.

elle étoit fille de N. de Belleau, Seigneur de Cortonne, & de Henriette de Quevremont. Les terres de Belleville, & la Saucelle, sont dans la Baronnie de Châteauneuf en Thymerais. Elles ont passé de la famille ancienne des Desguez nommés de Vadis dans les anciennes Chartres, à celle de Quevremont, par Helene Desguez, fille & unique héritiere de Louis Desguez & de Françoise de Nollant, qui épousa Centurion de Quevremont, Seigneur de Heudreville; de leur mariage naquirent deux enfans; Henriette de Quevremont, mariée au Sieur de Belleau. mere de Louise de Belleau, Dame de Villars, de laquelle il s'agit; & un fils nommé François de Quevremone, Seigneur de Heudreville, Boudeville, Belleville & la Saucelle. Il épousa Anne SARRAU, d'une très-bonne famille de Normandie, de laquelle étoit le savant Sarrau (Sarravius) Conseilles au Parlement de Normandie. Il mourut après avoir fait des dépenses qui mirent ses affaires dans un grand désordre. Anne Sarrau, sa veuve, se fit adjuger la plus grande partie des biens de ce François

de Quevremont son mari, pour ses reprises, & entr'autres les terres de Belleville & la Saucelle en Thymerais; il lui étoit dû plus de 50 mille écus. S'étant mariée en secondes noces à François de Mallorties, Seigneur de Villars; elle lui porta les terres en question. De ce mariage d'Anne Sarrau, & de François de Mallorties naquirent Jacques de Mallorties, Seigneur de VILLARS, Boudeville, &c. marié à Louise de Belleau de Cortonne, complice du Chevalier de Rohan, femme d'un esprit supérieur, & d'une beauté peu commune. On ne dit rien des circonstances de sa mort; parce qu'elle mourut Protestante. Je crois qu'elle étoit veuve à sa mort; elle avoit eu de Jacques de Mallorties son mari, Seigneur de Villars, deux fils & une fille: 1°. François de Mallorties, Seigneur de Villars, lequel d'Anne Ferrand, eut entr'autres enfans Jacques Gaston de Mallorties, Seigneur de Boudeville, Capitaine de Dragons: 20. GABRIEL DE Mallorties Villars, qui épousa en 1682, Marie - Julienne Desguez,

fœur de Samson, Seigneur de la Barre-Belleville. Ils étoient Protestans, & se réfugierent l'un & l'autre dans l'électorat d'Hanovre, laissant en France un fils, enfant, Louis de Mallorties Villars, mort mineur & sans alliance, en 1688. Il avoit obtenu les biens/de ses pere & mere par brévet du 11. Décembre 1686; & après sa mort, ces mêmes biens furent donné à Jacques-Gustave de Mallorties son Cousip germain, fils de François. (a) Cependant le jeune Louis de Malforties avoit une sœur, c'étoit N. de Mallorties, dite Mademoiselle de Villars; mais elle étoit Protestante & née à Hanovre. Elle repassa en France & y étoit en 1740, que je l'ai vue, & après quelques années de séjour, elle est retournée à Hanovie, où je crois qu'elle est morte sans alliance: 3°. Le troisième des enfans de Jacques de Mallorties, & de notre infortunée Da-

<sup>(</sup>a) Il vendit entrautres les Tettes de Belleville & la Saucelle, à un Sieur de la Chausse, qui les céda depuis à la Demoiselle de Villars.

me de Villars, fut HENRIETTE DE MALLORTIES, morte dans la paroisse de Fontaine-la-Louve, près d'Orbec en Normandie, où demeuroit aussi, suivant les apparences, la Dame de Villars lorsqu'elle entra dans la malheureuse affaire du Chevalier de Rohan. VILLARS est donc le nom où il faut s'en tenir, & ceux qui nomment cette Dame VILLIERS ou Bordeville, comme l'ont fait La Fare, Réboullet, & M. le Président Henault, d'après eux, se sont trompés. A l'égard de la date de la mort des Conspirateurs est-elle du 27 ou du 28? il me semble que l'autorité d'Anselme, & même celle de l'Histoire du siècle courant, qui est un extrait des Gazettes, est d'un poids préférable à celle des Mémoires de Beauvau: pour les dispositions du Chevalier de Rohan à la mort, on en croira ce qu'on voudra.

CLOVIS: je ne sais pourquoi M. Henault, (a) & presque tous les modernes, nous donnent comme un sait

<sup>(</sup>a) Abr. Chronol. page 3.

certain que Clovis tua Alaric de sa main. Je n'en vois point de preuves. dans les Aureurs que nous devons regarder comme les originaux de notre histoire & nos guides. Grégoire de Tours, le plus ancien de tous, ne le dit point aussi clairement qu'on croiroit d'abord; voici son texte: Porre rex (Chlodovæus) cum, fugatis Gothis, Alaricum regem interfecisset, duo ex adverso subitò advenientes, cum contis, utraque ei latera feriunt... Il semble que cela ne signifie autre chose, sinon que Clovis, ayant tué Alaric, se trouva investi par deux Goths, qui l'attaquerent avec chacun un épieu l'un d'un côté, l'autre d'un autre. Mais de la maniere dont Aymoin a copié Grégoire de Tours, il faut entendre autrement le texte de ce dernier & l'expliquer ainsi. Clovis ayant mis l'armée d'Alaric en déroute, eût tué Alaric lui-même de sa main, si deux Goths l'ayant attaqué (lui-même). l'un d'un côté, l'autre d'un autre, ne l'en avoient pas empêché. En effet, voici le texte d'Aymoin: Clodovaus cum Alarico certamen iniit; cumque eum

PROSTRAVISSET, & quà lethale vulnus infligeret, rimaretur, duo Gothi eum à latere contis feriunt; sed propter loricam eum vulnerare nequiverunt. Obfuit enim miles Gothus quominus Rex regem conficeret. Aymoin avoit sous les yeux l'histoire de Grégoire de Tours, dont les exemplaires étoient plus exacts & plus fidéles que ne sont les nôtres. Paul Emile dit bien qu'A1 laric combatit d'homme à homme avec Clovis, qui le fit tomber de dessus son cheval; mais il ajoute qu'un Fantassin franc le tua. Stratum Alaricum Pedes Francus attollere se conanten confodit. (a) Ritius, qui est fort exact, parle encore plus nettement contte l'opinion adoptée par les modernes; il dit qu'Alaric fut tué l'an 509, par le Comte Fluidguin, A COMITE FLUID-GUINO. On a cru qu'il étoit plus glo-rieux à Clovis & à la nation, que la mort d'Alaric fût l'ouvrage de Clovis, que celle d'un Fantassin ou d'un Ossicier inconnu & on aura altéré le

<sup>(</sup>a) P. Em. fol. 8, v.

exte de Grégoire de Tours, ou on hi aura donné un sens qu'il ne préendoit pas lui donner. C'est ainsi u'on dénature toujours les faits.

M. le Président Henault n'a pas toujours examiné les faits qu'il nous donne pour certains. Sous l'an 1574, en parlant de la mort de Charles IX, il dit: les Princes & Seigneurs de la Cour, quitterent tous son Convoi à l'Eglise S. Lazare, fauxbourg de Paris, & il ne resta pour l'accompagner jusqu'à S. Denis que Brantome, quatre autres Gentilhommes de la Chambre, & quelques Archers de la Garde. C'est Brantome qui dit cela dans l'Eloge historique de Charles IX. La Popeliniere parle tout différemment. (a) De la maniere dont il s'explique, la pompe funébre de ce Prince se sit avec toutes les cérémonies, & suivant l'usage pratiqué dans ces occa-sions. Après le détail de ce qui se passa à Vincennes où ce Prince moutut, lors du transport à S. Antoine

<sup>(4)</sup> Teme II. L. 37. fol. 220, & fol. 221.

des Champs, & de cette Eglise en celle de Notre-Dame, il entre dans le détail de ce qui se passa à S. Denis, où, après que le corps eut été reçu par le Cardinal de Lorraine, on dit . Vêpres : *Vêpres dites* , ajoute-t-il ,& le Cardinal officiant, servi d'Archevêques & Evêques, on alla à l'offerte comme dessus; ... les cérémonies faites, le plus ancien des Rois d'armes die tous haut, Rois d'armes venez faire votre office; puis dépouillerent leurs cottes d'armes, & les mirent sur la fosse: après continuant, dit à tous les Capitaines des Gardes en particulier, apportez l'enseigne des Suisses, dont vous avez la charge; ainsi aux Archers, & 200. Gentilhommes, chacun en son rang, mit sur la fosse ce qu'il portoit; ainsi aux Ecuyers: Messieurs les Écuyers apportez les éperons. Monsieur l'Ecuyer apportez les gantelets, le heaume, l'écu royal, le premier Ecuyer la cotte d'armes. Tous mirent sur la fosse; puis les grands Seigneurs, l'un portoit la main de Justice, l'autre le sceptre qu'ils baillerent au Heraut pour mettre sur le cercueil. Enfin cria par trois fois le Roi

est mort..... Cela suppose nécessairement la présence des grands Officiers de la Couronne, au moins de ceux qui étoient nécessaires au cérémonial. Brantome n'est souvent ni véridique, ni exact, & c'est un fort mauvais garant. Outre qu'il écrivoit de mémoire, c'est qu'il suivoir ses boutades. Il confond souvent les saits, les dates, & les noms. M. le Président Henault a eu tort de le suivre comme un guide d'une autorité reconnue.

Louise d'Angoulême, mere de François I. Je ne sai pourquoi ni le Président Henault en (a) parlant de la mort de Catherine de Médicis, arrivée le 5 Janvier 1589, & après avoir dit que la mort de cette Princesse qui avoir fait tant parler d'elle ne sit pas le moindre bruit, ajoute: Ainsi mourut..... la Duchesse d'Angoulême, mere de François I, comme si de tems en tems leic el se plaisoit à étousser la mémoire des ambitieux. Je ne vois point que cette réslexion ait d'appli-

<sup>(4)</sup> Abr. Chron. T. I. p. 425.

carion à la mort de la Duchesse d'Angoulême. Elle eut tout l'éclat de la mort d'une grande Princesse. Le Roi voulut qu'elle fût inhumée à S. Denis avec tous les honneurs qui avoient été rendus à la mémoire & au rang de la Reine Claude. Sa mort fur celébrée en vers & en prose, en Latin & en François. Le Roi la regrem sincerement, la Cour la trouva souvent à dire, & c'est lui faire une injustice criante que de la comparer, comme fait l'Auteur de l'Abrégé chrenologique, à Isabeau de Baviere; elle qui aima tendrement son fils de qui elle fut toujours aimée & respectée. Il ne tint pas à elle d'empêcher François I, de repasser en Italie; & si elle en eut été crue, le Roi, n'eût point été pris à Pavie. Pendant la captivité de ce Prince, elle se conduisit avec une prudence à laquelle on donne des éloges mérités; & sé<sup>au</sup>égociations en Espagne, en Italie, à Venise & en Angleterre pour obliger l'Emperour à la délivance de François, sont des chef-d'œuvres de politique. Qu'on raye de sa vie trop d'avidité pour

l'argent, & sa foiblesse pour le Connérable de Bourbon, la France n'a guéres eu de Princesse qui lui soit

Iupérieure.

Louis le Jeune, fils de Louis le Gros, eut certainement l'épithete de JEUNE ou Junior, parce qu'il regna quelques années avec son pere, comme le dit M. le Président Henault, & non pas parce qu'il rendir l'Aquitaine à Eléonor, comme l'a cru la Rocheflavin, duquel il rapporte le fen-timent sans aucune observation critique; ce qu'il devoit faire, ou ne pas en parler, d'autant plus qu'elle n'en vaut pas la peine. Une note du savant Jérôme Bignon, sur les Formules de Marculphe (a) leve cette difficulté. Il y fait voir que le terme de Junion fignifioit Successeur & qu'il est employé en ce sens dans les Diplômes de Charlemagne, de Lothaire & de Théodoric, neque vos, neque Junio-RES, seu, successores vestri. Marculphe employe le mot de Juniores dans le

<sup>(4)</sup> Lib. 1. in notis, p. 442.

même sens. La qualité de Junior a aussi été opposée à celle de Senior, sans égard à l'âge mais à l'infériorité de la condition, en donnant au mot de Senior la signification de Seigneur. Il y a un exemple bien précis dans une Ordonnance de Charlemagne au Recueil d'Anseguise, Liv. 1. cap. 167. où il ordonne aux Maîtres ou Seigneurs, Senioribus, de s'abstenir de l'ivresse, & de servir à cet égard d'exemple à leurs inférieurs, Junioribus. Enfin le terme de Junior a été employé pour AIDE ou pour une personne d'un emploi subordonné, comme dans ce texte des loix Alemaniques, Tit. 78. Si coquus, qui Junio-rem habet, occidieur, où le mot de JUNIOR ne peut s'entendre que par aide de cuisine, Cuisinier en second. Dans le fond ces différentes acceptions reviennent à la même; je crois que cette épithete de Junior a été rendue dans la suite par celles de VARLET, VALLETON, DAMOISEAU, qu'on a donné aux jeunes Princes. Geoffroy de Joinville est nommé VARLET, dans l'histoire de la maison

de Braye, chap. 6. pour le distinguer d'avec son Pere. C'est précisément notre Junion. Villehardouin, qui a écrit la prise de Constantinople par les François en 1204, au commencement du treizième siècle, dit en parlant du fils de l'Empereur, ensi furent. envoyé li Message en Alemagne, AL VARIET des Constantinople & al Roi Phelipe de Alemagne. Dans une Charte de l'an 1260, Savari, Vicomie de Thouars, prend aussi la qualité de VALET; & ce titre fut assez généra-lement donné, dans les onziéme & douzieme siécles, aux jeunes Seigneurs qui n'étoient pas encore Cheviliers. Maître Waces, Chanoine de Bayeux, qui vivoir en 1160, dit de Richard I, Duc de Normandie, n'est mie Chevalier, encore est Valleton. Et enfin la Chronique de Flandres emploie ce terme de Valeton, au Chapitre dixhuit dans l'acception d'Enfans, en disant au sujet de Bouchard d'Avefnes, il garda si bien la fille, qu'il en eut deux VALETONS. Les Espagnols ont leurs Infants & Infantes dans la même signification. Les jeunes Seigneurs s'ap-Tome I.

pellent Infançones, ce sont les anciens Valetons. De toutes ces remarques, il résulte que Ludovicus Junior n'a jamais signisée autre chose que Louis successeur désignée ou sils, ou comme l'on diroit en Espagne l'Infant Louis, & en France aujourd'hui le Dauphin Louis. L'observation de la Rocheslavin est donc très-superslue, & très-fausse. Le titre de Junior, est donné à Louis VII, sans égard à la faute qu'il sit de restituer l'Aquitaine à Eléonor.

A propos de la restitution de l'Aquitaine à Eléonor après son divorce, Louis le Jeune, sit en cette occasion, disent assez généralement tous les modernes, une faute impardonnable. Il en avoit deux silles, (a) n'étoit-ce pas une raison suffisante de tetenir le bien de la mere? Je crois que cette critique n'est fondée que sur le désaut de connoissance des maximes, & des mœurs de ce tems. De la maniere dont

<sup>(</sup>a) Marie qui épousa Henri I, Comte de Champague, & Alix mariée à Thibauld, Comts de Blois.

le divorce fut prononcé (le 18 Mars 1152. nouv. st. ) il paroît que tout étoit concerté avec Eléonor, & qu'elle y donna son consentement, sans lequel le Roi n'eût pu obtenir le divorce. La parenté étoit bien éloignée, & l'usage des dispenses étoit déja introduit. La naissance de deux Princesses, & quinze ans de mariage, étoient des obstacles bien difficiles à vaincre. L'accusation d'adultere étoit un moyen odieux, qui déshonoroit non-seulement une des premieres Princesses de l'Europe, mais le Roi & les deux Princesses ses filles, & quand on n'eût point eu égard au déshonneur, avoiton des preuves bien décisives de la débauche de la Reine? Le Roi luimême en étoit-il bien persuadé? C'est ce que n'annonce pas la naissance d'Alix sa seconde fille, née au retour du voyage d'outre-mer, ce qui suppose la réunion des époux après les mécontentemens qu'Eléonor avoit donnés à son mari. On fait des contes si absurdes sur la conduite d'Eléonor à Antioche, en la rendant sensible tantôt aux caresses de son Oncle même, le O ii

Prince d'Antioche, tantôt à celle d'un Sarrasin que les uns traitent de Prince, & qu'ils ont même pris pour Saladin, malgré les moyens de chronologie qui y résistent, les autres pour un simple Cavalier, ou pour un Avanturier, & d'autres, plus fous encore, pour (a) un homme de la race du Diable, comme le dit le Moine, Mathieu Paris; il y a trop de passion dans tout ce-la, pour qu'il y ait beaucoup de vé-rité. Il paroît donc qu'on ne pouvoit guéres se passer du consentement d'Eléonor, femme qui joignoit au crédit que sa naissance lui donnoit, un esprit intriguant & actif, qui eût pu jetter Louis dans de grands embarras. On fait ceux où elle précipita depuis Henri, Roi d'Angleterre, son second mari, génie bien autrement ferme & étendu que Louis VII, que son Abbé Suger menoit par le nez. Ainsi presque maîtresse des conditions du divorce, elle les prescrivit; & on sut obligé de les suivre, ou il eût fallu abandonner le

<sup>(</sup>a) Qui fuit ex genere Diaboli , Math. Paris.

projet. D'ailleurs, de quel droit Louis VII, en répudiant la mere, se sût-il rendu maître de son bien, pour le donner à ses enfans, ou pour s'en emparer? Ce n'est donc pas la restitution de la Guienne, qui me paroît avoir été une conséquence nécessaire du divorce, & de la part d'Eléonor, une condition sine qua non, mais le divorce même qu'on ne doit pas pardonner à Louis le Jeune. Ceux qui, comme Bayle, disent qu'un homme, un peu jaloux de son honneur, ne pouvoit prendre un autre parti, n'ont pas bien examiné la chose. Louis, lui-même, s'étoit réuni avec son épouse, puisqu'elle devint grosse, après le mécontentement d'Antioche,& accoucha d'une fille au retour du voyage. Pour moi, malgré tous les éloges donnés au Moine Suger, un peu légerement, je soupçonne fort ce Moine d'avoir été l'Auteur de toute cette mésintelligence, & même du divorce. Il mourut : Idibus Januariis ; le 15 Jan--vir 1152. nouv.st. La grandeasfaire du divorce fut terminée le 18 Mars suivant. Il falloit que les choses fussent

déja bien avancées. Je suis sûr que ce Moine, le plus ambitieux de tous les hommes, & qui étoit Roi en effet, & Moine de nom, tandis que Louis étoit Roi de nom, & Moine d'effet, fut le grand mobile de cette affaire. La Reine le détestoit, il ne l'aimoit pas; il poussa avec elle les choses à l'extrémité, & aima mieux perdre la France que son crédit. Voilà les idées que les faits bien examinés peuvent donner depuis 1147 jusqu'à la mort du Ministre, que le chagrin & les travaux épuiserent. Ainsi je regarde les éloges donnés à ce Moine, par M. le Président Henault, comme une suite des préjugés établis, & qu'il n'a pas écartés.

LA BROSSE: (Pierre de) la fina malheureuse de ce Ministre de Philippe-le-Hardi ne me paroît point bien dévoilée par M. le Président Henault, » Pierre de la Brosse, dit-il, (a) autre-» fois Barbier de S. Louis, depuis le »-favori de Philippe-le-Hardi, crai-

<sup>(</sup>a) Abrégé Chronologique, p. 192.

» gnant le trop grand attachement que » le Roi avoit pour la Reine Marie » (de Brabant) sa femme, accuse cette » Princesse d'avoir empoisonné Louis, » fils aîné de Philippe du premier lit, » (avec Isabelle d'Arragon.) La calom-» nie est découverre par une Religieuse » ou Béguine de Nivelle en Flandres, » que l'on alla consulter. La Brosse » est pendu. « cela ne présente point la vérité du fait , & l'Auteur n'est point exact. Philippe-le-Hardi extrêmement amoureux de sa femme, ne lūi donnoit néanmoins aucune part aux affaires, où elle eût voulu avoir plus de crédir. Les Grands, peu accoutumés à ramper sous un Ministre absolu, joignirent leur mécontentement à celui de la Reine. Philippe surnommé le Hardi, sans qu'on sache pourquoi, étoit un génie très-borné, quoiqu'entêté du despotisme autant & plus qu'aucun de ses Prédécesseurs. La Brosse regnoit sous son nom; la Reine & les Grands agirent de concert pour le perdre. Peut être, pour s'opposer à leur brigue, infinua-t-il au Roi, que la mort du Prince son fils aîné étoit

l'ouvrage de la Reine; pendant que de leur côté les ennemis de la Brosse le chargerent de ce crime. Qu'on se figure l'état où se trouva l'esprit du Roi accablé de la perte de son fils, qu'il imputoit ou à une femme qu'il aimoit, ou à un Ministre qui avoit toute sa confiance. On ent recours aux Devins. Où alla t-on les chercher? en Brabant, dans les Etats où la Reine avoit un pouvoir absolu. L'oracle auquel on s'en rapportoit fut une Religieuse, ou une Beguine. Elle fut consultée par Matthieu de Vendôme, Abbé de S. Denis, & par l'Evêque de Bayeux, beau-frere de la Brosse; il étoit naturel que le Prélat cherchât à rendre la Béguine favorable à son beau-frere; tout ce qu'on obtint d'elle fut de ne pas s'expliquer à l'Abbé de S. Denis; mais le Roi n'étoit pas content, & peut-être la Reine encore moins; on choisit d'autres députés, l'Evêque de Dol, & un Chevalier du Temple; elle s'expliqua nettement sur l'accusation formée contre la Reine Marie, & déclara que le Roi ne devoit ajouter aucune foi à ceux qui

parloient contr'elle; qu'elle étoit une Sainte & vertueuse Dame. (a) Il paroît qu'elle en demeura-là, & la calomnie ne fut point découverte par la Béguine. La Brosse resta encore quelque tems à la tête des affaires, mais la Reine & les Grands avoient résolu sa perte, on fit présenter un paquet qu'un Moine disoit avoir reçu de son Supérieur, qui le tenoit d'un passant mort dans l'Abbaye de Mirepoix. Ce paquet contenoit, dit - on, des avis importans donnés par la Brosse, à Alfonse Roi de Castille. Il fut condamné, comme criminel d'état, à être pendu & l'Arrêt fut exécuté. Quels surent ses Juges? le Duc de Bourgogne, le Duc de Brabant, & le Comte d'Arzois ses ennemis, & dont l'un étoit le frere de la Reine. Nangis, cité par Belleforêt, dit en parlant de la mort de la Brosse: Cujus causa mortis incognita apud vulgus magnam admirationis & murmurationis materiam

<sup>(</sup>a) Belleforêt , L. 4. fous l'an 1276. fol. 724. vo. Veyez Mezeray , Abrégé Chronologiq. Tomp 3.

ministravit. Jean Bouchet dans ses (a) Annales d'Aquitaine, touche au but en disant que la Brosse, (qu'il appelle Pierre de la Berche ) lors premier Chambellan du Roi Philippe, & Gouverneur de toutes ses Finances, fut pendu & étranglé au gibet des Larrons à Paris, parce qu'il fut chargé & convaincu de révéler les secrets de France aux ennemis, & aussi qu'il traitoit (manioit) mal les deniers de France. & étoit hai & malvoulu de Grands Princes François. C'étoit son plus grand crime. (b) P. Emile fait de très-bonnes réflexions sur la députation qu'il appelle prétendue, à la Béguine de Nivelle. Il n'en parle que comme d'un fait très-douteux. Inseritur, dit-il, Falsane FAMA an factum quidem, sed minime reor regium. Consulere enim, UTI FERUNT, vates placuit. Il fait voir quelle folie il y auroit eu à s'en rapporter à une femme, née en Brabant, établie & sous la dépendance du Duc de Brabant,

<sup>(</sup>a) Quatriéme Pattie, page 177. (b) P. Em. lib. 7. In Philippo D. Lud. filio, fol.

frere de la Reine, dans une affaire où il s'agissoit de la vie de la Reine; à lui députer... qui? un Prélat beaufrere de la Brosse, dans une affaire où la Brosse étoit si intéressé. Il termine le récit de la députation à la Béguine par ces mots: Hanc vel fabulam fictam, vel veram famam, certior res-sequuta est. C'est le paquet présenté au Roi par le Moine, moyen de connoître la vérité aussi suspect que la réponse vague de la Béguine de Nivelle. Quoiqu'il en soit ce fut le paquet, & non la Béguine, qui découvrit la calomnie de la Brosse, si calomnie y avoit. Et M. le Président Henault aura toujours rort dans l'exposé du fait, soit au fond, soit dans la forme. Dans la forme, parce que le fait de la Béguine est très-suspect, & ne devoit être don-. né que pour ce qu'il valoit; au fond, parce que ce ne fut point sa prétendue réponse, mais la découverte de la trahison vraie ou fausse de la Brosse qui détermina le Roi à lui faire faire -Ion procès-

Il y a bien des méprises dans l'Abra Chronologiq. L'Auteur dit, p. 152,

du premier volume, qu'Alfonse II, Roi d'Arragon, fit déclarer dans un Concile tenu à Tortose, suivant le Pere d'Orléans, que les Actes qui se datoient en Catalogne de l'année du régne des Rois de France, ne se dateroient plus que de l'Ere-Chrétienne. Ce fait est sous les années 1172, 1173, 1174, 1175, 76, 77, 78, pas une de ces années ne convient à ce Concile, non plus que le lieu; il fut tenu à Tarragone en 1180. Suivant M. de Marca, dans sa Marca Hispanica, qui est d'une autorité bien supérieure au Jésuite d'Orléans, dont l'érudition n'étoit rien en comparaison de celle de M. de Marca. Ces deux Villes sont l'une & l'autre en Catalogne; mais l'une, Tarragone, est un archevêché sur la mer Méditerranée, l'autre, Tortose, un évêché sur l'Ebre.

SORBONNE: il y a un fort bon article concernant la Sorbonne dans le Dictionnaire portatif de M. l'Abbé l'Advocat, Bibliothécaire de Sorbonne, & à portée des mémoires qui lui étoient nécessaires. Il y date la fondation du Collége de Sorbonne

de 1253, & dit que ce fut en 1251, que Robert de Sorbon ou Sorbonne pensa à épargner aux écoliers les peines qu'il avoit eues lui-même à devenir Docteur. Par conséquent c'est une erreur de dire, comme le fait M. le Président Henault, que la Sosbonne fut fondée sous le régne de S. Louis, ainsi qu'il paroît par des - Lettres-Patentes de l'an 1250; apparemment l'Auteur de l'Abrégé ne se souvenoit plus de ce qu'il venoit d'écrire, quatre pages plus haut, fous les années 1249, 1250 & 1251, où il parle de la prise de Damiette, du combat de la Massoure, où S. Louis fit des prodiges de valeur, de sa prifon, de son passage dans la Palestine. S. Louis pensoit bien à autre chose qu'à donner des Lettres-Patentes, pour la fondation d'un Collège qui n'existoit pas encore.

Notre Dame de Paris: ce qu'il dit de la bâtisse de Notre-Dame n'est pas plus exact: Maurice de Sully, dit-il, avoit commencé de rebâtir l'Eglise de Notre-Dame (il eut bien dû ajouter de Paris: je sais qu'un Citoyen

de cette grande Ville ne s'y méprendra pas; mais tout autre y trouvera de l'embarras) elle fut achevée en 1182 : c'est une vieille erreur réfutée il y a long-tems par le Maire, Auteur de Paris ancien & nouveau, de croire que Maurice de Sully ait fini ce grand édifice, ou, comme le dit l'Auteur, ait commencé de rebâtir cette Eglise, & qu'elle ait été achevée en 1182, avant la mort de Maurice de Sully, qui n'arriva qu'en 1196. Ce ne fur que long-tems après. On y travailloit encore en 1257, cela est prouvé par l'inscription qui se lit, aux deux côtés de la porte qui conduit à l'archevêché, (a) rapportée par le Maire où l'on apprend que le 12 Février 1257, cet ouvrage, (c'est-à-dire, cette partie de l'Eglise) fut commencé en l'honneur de la Vierge, par Jean de Chelles, Maître Maçon : Kallensi Latomo vivence Johanne magistre. Bien-loin d'être achevée en 1182, on y travailloit encore au milieu du treizieme siécle, & mê-

<sup>(</sup>a) Tome I. page 55.

me au quatorzième siècle, au moins pour les embélissemens. Si l'on veut s'instruire sur cette célébre Basilique, il faut consulter l'histoire du Diocèse de Paris, de l'Abbé le Beuf, Tom. 1.

page 8 & suivantes.

MELLIN DE S. GELAIS : c'est une opinion assez généralement adoptée, que le Pocte Mellin de S. Gelais étoit fils d'Octavien, Evêque d'Angoulême, & par conséquent bâtard; nous n'avons guéres de moderne qui ne nous donne ce fait pour certain; cependant le Pere Nicéron, dans son excellent Recueil, a été assez judicieux pour répandre du doute sur cette siliation. " Quelques-uns, disent (dit » Nicéron ) qu'il étoit fils naturel » d'Octavien de Saint Gelais, Evêque » d'Angoulême; mais cela n'est pas » sûr; ce ne sont que de simples soup-» çons. La Croix du Maine dit seulement que quelques-uns le préten-ment. Ce qui pourroit en faire dou-» ter, ajoute-t-il, c'est qu'il ne paroît » pas qu'aucuns de ses ennemis le lui » ait reproché. Il ajoute encore qu'au-» reste, si cela n'est pas, cela est très-

» possible; car, dit-il, outre que l'épis-» copat n'empêche pas ceux qui en » sont revêtus de s'abandonner quel-» quesois à des passions illicites, Octa-» vien de S. Gelais n'étoit ni scrupu-» leux, ni ennemi de l'amour. (a) « Baillet n'a point balancé sur la naissance illégitime de Mellin, & je crois qu'il a eu tort, aussi-bien que ses Copistes. La maniere dont s'exprime Sainte Marthe a donné lieu à lui attribuer cette naissance. Dans l'éloge qu'il en a fair, après avoir parlé de l'honneur qu'à eu la Saintonge de donnet deux grands Poëtes à la France de la maison de S. Gelais, il parle d'Odavien & Mellin, fils d'un docte Pere. D'après de pareilles expressions, le moyen de douter que Sainte Marthe ait cru Mellin de S. Gelais, fils d'Octavien Evêque d'Angoulême? Mais en avoit-il des preuves? Dans une lettre adressée par Symphorien Champier, à Mellin de S. Gelais à la tête de la vie du Chevalier Bayard, que Champier

<sup>(</sup>a) Niceron, Tome V. page 197.

lui présente; après avoir parlé du mérite de l'histoire & du devoir d'un Historien , il lui dit : " Donc , mon » ami Merlin, (a) je te prie veuilles » excuser les fautes de ce petit Livre, » si aucunes en y a , & si ne sont écrip-» tes en vraie réthorique Françoise, com-» me les Epîtres de Ovide translattés de » Latin en notre langue Gallicane, par » FEU TON ONCLE, Evêque de Angon-» lême. Il étoit donc fils d'un frere de » l'Evêque d'Angoulême. L'adresse de » cette Lettre est à Merlin de S. Gelais, » Aumosnier de Monseigneur le Dau-" phin. a C'étoit le Dauphin François, fils aîné de François I. La qualité D'ONCLE, que Symphorien Champier donne à Octavien de S. Gelais, n'étoitelle qu'un effet de la complaisance de l'Auteur pour un homme duquel il prétendoit se faire un protecteur, où étoit-elle une qualité réelle? Octavien, nommé Evêque d'Angoulême en

<sup>(</sup>a) Le Poëte changea le nom de Merlin, en celui de Mellin, quali Melleus.

S. Gelais auroit du naître en 1490 ou 1941, s'il étoit âgé de 60 ans en 1558, qu'on prétend être l'année de sa mort, & ainsi il seroit né avant l'épiscopat d'Octavien. Mellin étoit aussi engagé dans l'état Ecclésiastique, & Aumônier du Dauphin François, mort de poison à Tournon en 1536. La plus jolie de ses piéces Latines est celle qu'il sit dans sa derniere maladie:

Barbite, qui varios lenisti pestoris æstus,
Dum juvenem nunc sors, nunc agitabat amor.
Persice ad extremum, rabidæque incendia sebris
Qua potes insirmo sac leviora seni,
Cette ego, te saciam, superas evestus ad oras,
Insignem ad Cytharæ sidus habere locum.

Joachim du Bellay, qui mourut quelque-tems après Mellin de S. Gelais l'a imité. Mais l'imitation est bien éloignée de l'original. Voyez la quatriéme Partie des Œuvres de du Bellay, fol. 88. de l'édition de 1568. Le chef-d'œuvre de ce Poëte, ce sont ses Regrets qui se sont encore lire avec

plaiser; les pensées en sont vives & pleines de sel, l'expression plus polie que celle des Poëtes de son tems, & la poésie est encore agréable & coulante. On croiroit quelquesois lire un moderne. Le Sonnet qui suir peint bien la vie des Courtisans de Rome:

Marcher d'un grave pas, & d'un grave sourci
Et d'in grave souris à chacun faire sête,
Ballancer tous ses mots, répondre de la tête;
Avec un Messer non, ou bien un Messer si.
Entremêler souvent un petit, e Cost
Et d'un son' servitor, contresaire l'honête:
Et comme si l'on eut sa part en la conquête,
Discourir sur Florence, & sur Naples aussi;
Seigneuriser chacun d'un baisement de main
Et suivant... la façon du Courtisan Romain,
Cacher sa pauvreté d'une brave apparence
Voilà de cette Cour la plus grande vertu
Donc souvent mal-monté mal-sain & malvêtu,

Sans barbe, & sans argent on s'en retourne en France.

Fol. 25. vo. des Regrets.

Guillaume du Sable : en rangeant mes Livres, je viens de mettre la main sur les poésses de Guillaums Du Sable, imprimées in-12, à Paris, en 1611, sur un Privilége du 26 Mai 1608. M. l'Abbé Goujet a dit quelque chose de ce Guillaume du Sable, Gentilhomme ordinaire de la Vennerie du Roi, qualité qui l'a déterminé a donner à ses poésses le titre DE LA MUSE CHASSERESSE. Ce Recueil est rare, & mérite d'être ramassé. L'Auteur qui fit imprimer son Livre en 1611, avoit été élevé à la Cour de François I, & avoit servi domestiquement sept Rois: François I, Henri II, François II, Charles IX, Henri III. Henri IV & Louis XIII. Ainsi il ne pouvoit pas avoir en 1611, moins de 70 ans, & peutêtre en avoit-il près de 80. Parmi des piéces très-insipides, on en trouve quelques unes d'intéressantes. Du nombre des Sonnets, où il chante, suivant l'usage, son amour pour une Demoiselle d'Agen nommée Armoise ou Armaise de Loumagne, est celui-ci:

a) Si ce grave Toscan vivoit pour le jourd'hui,

Et que cognoissance cût de ma nymphe Agénoise,

le croi qu'il quitteroit sa LAURE Avignot noise,

Pour m'ôter & ravir ce bien que je poursui.

Lors, ainsi qu'un jaloux, douteux & plein d'ennui,

Contre ce Florentin, prendrois querelle & noise;

Car lui, la connoissant tant aimable & courtoile,

Si avare en seroit, qu'il voudroit tout pour lui.

Je veux bien l'avouer, 6! excellent Pétrarque, Qu'en ton vivant, tu fus le vrai Prince ou Monarque

De ceux qui, en aimant, n'ont point faussé leur foi.

Mous en avons encor ici-bas, la mémoire, Ne pense toutefois sur tous avoir victoire; Pen cognois aujourd'hui d'aussi loyaux que toi.

<sup>(</sup>a) La Muse Chassereste, sonnet s. feuillet s. tourné.

La fin de ce sonnet ressemble assez à celle du sonnet de Job qui finit, comme tout le monde le sait, par ce vers.

J'en connois de plus misérables.

Je conviens que le moderne est audessus de l'ancien, & que la pensée a quelque chose de plus sin. Mais ce ne seroit pas la premiere sois qu'un original soible eût produit une copie plus

parfaite.

La pièce intitulée, Coq-A-L'ASSI de la Truye-au-foin, est une satyre passable sur les affaires. On a abandonné ces sortes de pièces par la dissiculté d'y réussir, étant communément erèsmauvaises, si elles ne sont erès-bonnes. D'ailleurs un désaut nécessairement attaché au Coq-à-l'âne, c'est de n'être entendu que par les lecteurs contemporains, ou par des personnes très-instruites dans l'histoire anecdote du passé. Cela dégoûte les lecteurs ordinaires, qui ne voient que du ridicule dans une pièce dont tout le sel leur échape. Le Coq-à-l'âne de Guillaume du Sable, est une histoire abrégée de la

Ligue, & de quelques événemens pariculiers; sur - tout depuis la mort l'Henri II. Il y auroit un long comnentaire à faire à cette piéce & à celle mi en est une continuation; & l'une k l'autre peuvent servir à éclaircir es ouvrages critiques du tems, tels ue la Confession de Sancy, la Satyre Ménippée ou le Catholicon, &c. L'Auteur est un Huguenot déterminé, & parle de la Religion Catholique & du Pape, sur le ton des Ministres les plus emportés, & je suis surpris que son Livre soit décoré d'un Privilège pour fix ans. D'ailleurs l'Auteur y parle avec une liberté, quelquefois cynique, non-seulement du Pape & des Catholiques, mais des personnes qui étoient en crédit; tels sont la Varenne, Diacetti ou Dajacet, Albert de Gondi, la maison de Lorraine, la Sorbonne, le Chancelier Birague, Catherine de Médicis, elle-même, &c.

Dans le second Coq-à-l'âne, l'Aut. dit:

Nostradamus a eu ses vogues.

Molossos, en Latin, sont Dogues.

Mais Mulers pour un Chancellier.

Cela revient au Conte que fait Henri Etienne dans son Apologie pour Hetodote, qu'Henri VIII, Roi d'Angleterre ayant envoyé trois des plus beaux Dogues, en présent à François I, avec une Lettre latine, où il lui annonçoit ce présent, le Roi, qui ne savoit pas le Latin, donna la Lettre à interpréter au: Cardinal Duprat son Chancelier, qui expliqua ces mots: Mitto tibi tres Molossos, par ceux-ci: Je vous envoye trois mulets, qu'ensuite le Roi ayant reçu les Dogues, & ayant dit au Cardinal qu'il falloit qu'il se sût trompé, & que les mots de la Lettre ne signifiassent pas ce qu'il lui avoit dit, puisque le Roi d'Angleterre au lieu de trois Mulers, lui avoit envoyé trois Dogues, Sire, cela se peue, dit le Cardinal en revoyant la Lettre, j'aurai pris Molossos pour Muletos. On a accusé Henri Étienne d'avoir imaginé ce Conte comme beaucoup d'autres, dans son Apologie: il se peut faire qu'il y ait ajouté le Muletos, au lieu de Molossos; mais il se pent fort-bien faire que Duprat ait d'abord mal entendu le beau Larin d'Henri VIII.

d'Henri VIII, quoiqu'on veuille dire du savoir prétendu de Duprat, je crois qu'il étoit plus courtisan que savant. Il falloir bien que l'anecdote passat pour vraie, puisqu'un Poète l'employe dans un Coq-à-l'âne; Guillaume du Sable avoit d'ailleurs été élevé à la Cour de François 1, & pouvoit savoir la chose d'original.

Il paroît par-tout bon François, sujet sidéle, & ennemi irréconciliable de la Ligue & des Ligueurs. Il y a plusieurs sonnets pleins de conseils hardis adressez à Henri III, ont-ils été publiés dans le tems? ils devoient faire impression. En voici un sur les dévotions prétendues d'Henri III.

D'être amateur de paix, aux pauvres charie table;

A la veuve assister, consoler l'affligé; Désendre l'orphelin, qui du riche est mangé, Toujours être au public utile & prositable;

Aux bons se montrer bon, aux méchans redoutable;

Ne souffrir auchn tort, sans être corrigé;

Toine I, P

A chacun faire droit, comme on est obligé; C'est du devoir d'un Roi, pour se rendre équitable.

Non pas se conformer aux Capuchins poulleux,

Ni aux Jésuites seints, ligueux, & scandaleux, Lesquels ont inventé ce maudit monopole:

De pratiquer la ligue à leur dévotion, Pour planter à la France une inquisition, Et la faire sur nous regner à l'Espagnole.

Nous avons en France différens Cantons célébres pour la bonté de leurs vins, sans être des Vignobles aussi distingués que la *Champagne & la Bourgogne*; tout le monde sait ce joil Triolet sur le vin de Besze;

> Besze, qui produit ce bon vin, Doit passer pour très-Catholique. J'estime mieux que Chambertin, Besze qui produit ce bon vin. Si le Disciple de Calvin, Besze, passe pour hérétique;

Belze, qui produit ce bon vin,... Doit passer pour très Catholique.

Le vin du Clos des Célestins de Mante est aussi très-délicat, Regnard dans son voyage de Normandie, page 270 du premier Tome de l'édition de 1758, dit de cé vin:

A Mantes fut la dînée,
Où croît cet excellent vin.
Que fur le Clos Céleftin
Tombe à jamais la rofée!
Puissions-nous dans cinquante ans,
Boire pareille vinée!
Puissions-nous dans cinquante ans
Tous ensemble en faire autant.

Le Vendomois a son vin de Prépatour, dont a parlé Ronsard dans une de ses plus belles Odes: (a)

> Que celui, dans une coupe, Toute d'or, boive à la troupe,

<sup>(</sup>a) Liv. 3. Ode 21. adressee à Gaspard d'Auvergne.
P ij

De son vin de Prépatour, A qui la vigne succéde. Et près Vendôme en posséde Cinquante arpens en un tour.

PRÉPATOUR, est un petit canton; à une lieue ou environ de Vendôme; le vin en est délicat, blanc & ressemble au vin de Champagne. C'est au Doyen de la Collégiale de Vendôme, qu'appartient le petit Vignoble de Prépatour.

RACINE: il me paroît que son Athalie est regardée comme son chefd'œuvre. Au moins tout ce qui sait le mérite d'une pièce de théâtre, s'y trouve t-il réuni au souverain dégré, la dignité du sujet, l'intérêt de l'action, la fin du spectacle, la pitié, la terreur; la beauté de l'exposition, celle de la versification, l'art du dialogisme, la grandeur & la variété des caracteres, leur opposition, le nœud, le dénouement, l'enchaînement & la suite des scenes, & la magnificence du spectacle, dont les chœurs, qui

sont un chef-d'œuvre, ne laissent pas la moindre interruption. Ni Raeine, ni que je sache, aucun autre n'a avancé que la piéce n'étoit pas absolument originale. Elle parut à la Cour en 1690, & sur destinée à être représentée par les jeunes Demoiselles de Saint Cyr. Mais j'apprens, par la Muse historique de Loret, dans la Lettre du 24 Août 1658, que cette piéce composée en Latin, avoit été jouée au Collége de Clermont à Paris le 19 Août. C'est ainsi que s'exprime Loret:

Au Collège de Saint Ignace, Où, dans une assez bonne place Je me mis, & me cantonnai, Pour quinze sols que je donnai, (a) Fut avec appareil extrême, Représenté certain poème,

<sup>(</sup>a) Les Jésuites, lorsqu'ils jouoient des pièces de théatre, faisoient payer le même prix que les Comédiens. Il étoit reglé à quinze sols, un Clerc, pour quinze sols, fans craindre le hola; peut bien impunément auaquer l'ATTILA, dit Boileau. Dans leurs Collèges de Province, les Jésuites ont toujours fait payer. J'as payé à Poitiers, pour y voir une très mauvaite pièce intitulée, Radegonde, & un balet plus ridicule & plus mauvais que la pièce.

Piij

Environ cinq jours il y a, Portant pour titre ATHALIA; Reine autrefois de la Judée: Qui pour n'être dépossédée De la suprême autorité, Fit mourir avec cruauté, Par une trame déloyale, Tous ceux de la maison-royale, Un excepté tant seulement, Que l'on sauva subtilement : L'élevant comme une pucelle, Et qui, malgré cette cruelle, Après plufieurs dangers scabreux Fur couronné Roi des Hébreux. Savoir Joas Prince très-sage, Qui fit fort-bien son personnage, Pour la Princesse Josaba, Son esprit point ne succomba;... Touchant la jeune Mariane, Cyprine, Pallas, ni Diane N'eurent jamais au gré de tous Des traits si jolis, ni si doux... Bien-loin d'exercer la critique, Contre cette piéce tragique, J'en ouis qui louoient sans fin Son intrigue, & son beau Latin.

La construction théâtrale

Etant magnisque & royale;

On y dansa quatre balets

Moitié graves, moitié folets,

Chacun ayant plusieurs entrées,

Dont plusieurs furent admirées.

Et vrai, comme Rimeur je suis,

La Vérité sortant d'un puits, (a)

Par ses pas & ses pirouettes,

Ravis & prudes, & coquettes.

Du récit de Lorer on peut conjecturer, que dans l'Athalie des Jésnites, le petit Joas, étoit déguisé en sille, & que Mariane, qu'il faut supposer tenir lieu de Zacharie dans Racine, passe pour sa sœur, en quoi Racine a bien mieux réussi en conservant à Joas la vérité de son sexe, & le respect dû à la décence & même au vraisemblable contre lequel péche le déguisement de sexe en abo-

P iv

<sup>(</sup>a) Les Révérends ont toujours cherché d égayar leur morale; on a vu sur leur théâtre la Sagesse, la Vertu, la Religion danser, & par leurs pas, & prouesses, ravir & prudes, & coquesses.

mination aux Juifs & expressément défendu par la loi de Dieu. Quelle apparence que le Grand-Prêtre, chargé de l'étroite observation de la loi, y eût contrevenu lui-même fi positivement? J'ai deux piéces composées par le Jésuite Berthelot, jouées sur le théâtre du Collége de Clermont en 1635, l'une intitulée: NEANLES ou Procopius martyr; l'autre Junathas. Il se peut faire que Racine ait eu l'Athalie latine jouée en 1658. Mais on voit bien que la composition du Drame du Jésuite étoit peu de chose, & qu'elle choquoir même les mœurs & le bon sens dans les premiers Acteurs.

Les deux Tragédies manuscrites da Jésuite Berthelde, sont très-minces; la premiere est l'histoire du Baptême & du Martyre de S. Procope, autrement dit NEANIAS, fils de S. Eugéne, qui étoit Chrétien, & de Theodosse, Dame payenne. La scene est à Césarée, & le sujet est tiré des Actes du Concile de Nicée, sous l'an 306 ou environ. Il y a 20 Acteurs dans la pièce qui est en cinq Actes; un Prologue rensermé dans une pièce Fran-

coise, qui est un Sonnet, à chaque Acte; des Stances, aussi en François, & des Chœurs. Rien de plus simple que la Fable, où il n'y a ni exposition, ni nœud, ni dénouement. Neanias ou Procope devient Chrétien au premier Acte; il renverse les Statues & les Dieux de sa mere au second; il est déféré à l'Empereur Dioclérien au troisiéme. On employe au quatriéme, tous les moyens pour l'éloigner du Christianisme, sans succès. Theodosse sa mere, ennuyée par la constan-ce de son fils, se fair Chrétienne. Il reçoit les honneurs du Martyre au cinquieme Acte. C'est un fait historique dialogué. Celui qui a copié la piéce, & qui étoit peut être un écolier, & l'un des Acteurs, a fini fa copie par ces mots: Ter DATA, ter placuit.

JONATHAS est en trois Actes, elle est tirée du Liv. 1. ch. 14. des Juges. Tout consiste aussi dans le fait dialogué, en assez beau Latin. Voici une imitation de l'épigramme Grecque d'Archias, sur une hirondelle faisant son nid sur une statue de Médée. Elle se trouve à la suite des deux Tragédies manuscrites du pere Berthelot:

Hirundo sub Medez statua nidificans.

Quid struis infausto fragilem sub marmore nidum?

Hoc Medea riget marmore, sæva parens.
Illa suos potuit genitrix occidere natos,
Quid faciet pullis, saxea facta, tuis ?

Alciat, Marulle, Politien & Bourbon l'ancien ont traduit cette épigramme d'Archias; & me paroissent n'avoir pas si bien réussi. Voyez l'original Grec, & les copies latines réunies dans le Commentaire de Claude Minault sur les Emblèmes d'Alciat; Emblème 54, p. 220.

Adrien Sanson le Géographe, frere de Guillaume, & fils du célébre Nicolas Sanson, le premier Géographe qu'ait eu la France, étoit Philosophe; il se mêloit aussi de faire des vers. Une personne qui l'avoit connu m'a assuré que le Sonnet qui suit étoit de lai:

## Le Bonheur de la Vie.

N'être ni Magistrat, ni marié, ni Prêtre, Avoir un peu de bien, en faire un bon emploi;

Et sans prendre le ton d'un Docteur de la loi, S'étudier bien plus à jouir, qu'à connoître.

N'avoir pour son repos, ni maîtresse, ni maîtres,

Ne voir que rarement & la Cour, & le Roi; Même à son ennemi ne pas manquer de foi; Se contenter du rang où Dieu nous a fair naître.

Avoir Pesprit purgé des erreurs du vulgaire, De la Resigion respecter le mystere, Etre bon citoyen, prositer du présent.

Des regrets du passé, n'avoir point l'ame atteinte,

Berme sur l'avenir, l'envilager sans crainre; Fait attendre par tout la mort tranquillement.

Cet Adrien Sanson, Géographe du Roi, moutut à Paris le 7 Septembre 1718; ce Sonnet est la parodie d'un autre, qui finit : Fait accentre à Paris P vi

la mort tranquillement. Il ressemblé aussi au fameux Sonnet de Desyvetaux. Le modéle de ces piéces & d'une infinité d'autres, est l'épigramme de Martial: Vitam qua faciunt beatiorem. Il n'y a peut-être point de piéce des Anciens qui air été tant de fois copiée ou imitée.

J'ai donné au mois d'Octobre 1756, un mémoire inséré dans le Journal de Verdun, où j'ai parlé de deux anriques monumens de Jurisprudence publiés en 1532, à Lyon, par Rabelais in 8°. chez Sebastien Gryphius, en 16 pages, avec ce titre qui indique quels sont ces deux monumens : Ex reliquiis venerandæ Antiquitatis, L. Cuspidii Testamentum; contractus VENDITIONIS ANTIQUIS ROMANORUM TEMPORIEUS INITUS. Els sont adresses par une Epître dédicatoire; moitié Latine moitié Grecque-à un Almaricus Buchardus, Conseiller du Roi; Maître des Requêtes; ces deux piéces ont été publices par M. Terasson, Avocau, dans son Histoire de la Jurisprudenca Romdine. Elles avoient deja parù en Italie, dit Mu Terasson, &

l'Acte de vente avoit été tiré, dit-il, du cabinet d'Alciat. Barnabé Brisson &, après lui Guillaume Fabricius ont aussi publié ce Testament, le dernier L'a inséré dans sa collection des monumens de l'antiquité. Ni Brisson, ni Fabricius, ni Terrasson n'ont connu l'édition de Rabelais. J'ai soupçonné ces deux monumens de supposition, & d'avoir Rabelais pour Auteur. Je trouve mon soupçon mal fondé, au moins en ce qui concerne le Contrat de Vente. Cet Acte existoit avant Rabelais, & Jean Jovien Pontanus, mort en 1507, en a fait la critique, & s'est mocqué de l'Auteur de la supposition, dans son Dialogue, intitulé Adius, au commencement duquel se trouve le Contrat de Vente en entier , avec des interruptions critiques sur les termes & sur la forme de l'Acte; au lieu de prætore Balbo, dans la date de l'Acte, il dit, pratore Gallo. Il en parle dans la suite du Dialogue, comme d'un Acte qu'un Notaire de Village venoit de passer. Enfin de la maniere dont il s'explique, on ne voit pas bien si Pontanus n'est pas lui-même

l'Auteur de l'Acte, & rien ne le décide. Je n'avois pas vu le Dialogue de Pontanus, lorsque je parlai de la publication des deux Actes par Rabelais; M. Terasson, qui y a joint de très-minces notes, ne connoissoit ni l'édition de Rabelais, ni le Dialogue de Pontanus, & Fabricius n'en savoit guéres davantage. Il n'y a pas à donter que la vente de Pascutius Culita, ou comme l'écrit Pontanus, Caulita ne soit un acte saux & supposé, il en a cependant imposé à Cujas, qui l'a cité & à bien d'autres.

Moyen de Parvenir: la plupart des Contes employés par Beroalde de Vervile dans fon moyen de parvenir, ne nous paroissent originaux que parce que nous en ignorons la source. Voici celle du petit Barbier de Vendôme, & du Médecin Taillerie, lequel pour empêcher sa femme de penser au Barbier, sui sit accroire qu'il avoit des dispositions à devenir ladre. On peut live ce Conte dans le Torne II. du moyen de parvenir à l'article intitulé, Commitimus, p. 125, de l'édition de Paris

de 1739. » Civitas quædam erat in » quâ quatuor (a) Phisici fuerunt in » medicina periti. Junior alios tres » in scientia excellebat in tantum, » quod omnes infirmos ad eum verientes salvavit. Quod alii videntes; a moti sunt contra eum (invidiâ) & » inter se dixerunt: Quomodo pote-» rimus istum extinguere? Ecce totus » mundús ad eum currit, & nihil po-» torimus propter eum lucrari. Ait » unus de tribus: Ad tres leucas omni » Hebdomadâ visitat Ducem; & die » crastinà ad eum accedet. Ego stabo s extra civitatem ad unam leucam: » tu verò ad secundam; & alius ad » tertiam. Cum verò in fine primæ » leucæ venerit, ei obviabo, & signo-» crucis me signabo, & quilibet ve-» strûm similiter faciet. Ille verd cau-- » fam crucis quæret; dicemus: Le-» prosus factus es, &, ex timore, le-» pram incurret; quia dicit Ypocras, » homo timens lepram ex timore eammincurrit. Et cum leprofus fuerit nul-

<sup>(</sup>a) Philici, c'eft-à-dise, Medick.

» lus ad eum acceder. Quod & factum » est. « L'Auteur-d'où je tire ce Conte, en tire la morale : les trois Médecins envieux sont, dit-il, le Diable, la chair, & le monde. L'habile Médecin c'est un Prélat, un Directeur qui se laisse corrompre, & duquel il faux craindre d'approcher. Le titre du Livre, d'où je tire ceci est: Gesta romanorum cum applicationibus moralisais ac mysticis, imprimé à Paris en lettres gothiques, in 16. à deux colonnes, en 1506, chez Jehan Petit, rue S. Jacques, au Lion d'argent. C'est un témoignage imprimé de l'ignorance, ou de la stupidité du tems.

Vraisemblablement l'Auteur n'a pas prétendu tirer de l'histoire Romaine, le Conte des quatre Médecins; mais voici un fait qu'il donne comme extrait de la vie de Vespassen, sans nommer néantmoins l'Auteur. Je vais traduire mot à mot mon original, sans prétendre remplacer les graces latines du texte. Un Roi, nommé Vespassen, avoit une très-belle fille nommée Aglaé: personne ne la voyoit sans en être enchanté; son pere

la regardant un jour avec complai-Sance, lui dit : Ma chere fille, eu égard à voire beauté, je veux que vous changiez de nom, & comme on ne sauroit vous voir, sans joie, vous vous appellerez désormais, notre Dame de Joie : Domina (a) solacii. Ce même Roi Vespasien avoit auprès de son palais, un très-beau jardin où il se promenoit quelquefois pour se récréer. Il fit publier que quiconque prétendroit à l'honneur d'épouser sa fille, n'avoit qu'à se présenter à son palais, & se promener trois ou quatre jours dans son jardin, & ensuite se présenter. Après la publication, Dieu sait le nombre de ceux qui allerent au jardin! mais pas un n'en fortoit. Un cer-tain Chevalier voulut tenter l'aventure. Il va au palais, frappe à la porte. Tac, tac, qui va là? Il s'annonce, on lui ouvre, il parle au Roi, lui expose son dessein, est savorablement écouté. Mais il demande une grace,

<sup>(</sup>a) D'ou l'ancien mot foulas, joie, plaifit, se se-lacier, prendre du plaisir.

c'est celle de parler avant toutes choses à l'Infante, avant que d'aller au jardin. Cette grace lui est accordée. Il lui parle, & lui tient ce discours. Très chere Dame ( Carissima ) votre nom est notre Dame de Joie, parce que quiconque vous voit, est content, & joyeux. Mais vous me voyez cruellement affligé, & désolé. Ditesmoi de grace comment je pourrai me tirer avec joie du pas où je m'engage, donnez-moi votre avis, joignez-y vos secours. Bien des personnes sont entrées dans le jardin, pas une n'en est sortie; s'il m'en arrivoit autant, ce seroit un malheur pour moi d'avoit pensé à vous. Pour Dieu, pensez-y. Je vais vous dire la vérité de tout, lui répondit la belle, & votre tristesse va se changer en joie. Dans ce jar-din, où vous voulez entrer est un lion furieux, qui dévore tous ceux qui y entrent. Ainsi armez-vous de pied en cape, prenez votre bonne épée, défendez-vous en brave, & coupez la tête du lion; le Chevalier la remercioit, lorsque la Princesse ajouta: Ce n'est pas encore tout. Ce

jardin est un véritable labyrinthe, & il est très-difficile d'en trouver l'issue; ainfi voici un peloton de fil attachez le bout à la porte, & le tenez dans la main. Après ces bons avis le Chevalier part: à l'entrée du jardin, se trouva le lion contre lequel il fallus combattre, l'animal fut terrassé, il eut la tête coupée; mais dans la joie extatique de la victoire, le Chevalier laissa tomber le pelotton de sil; il eut bien de la peine à le trouver. Il en vint à bout, & étant sorti du jardin, il se présenta de nouveau au Roi Vespasien qui lui donna notre Dame de Joie en mariage, ce qui réjouit fort le bon Chevalier : Er Do-MINAM SOLACII fibi uxorem obtinuit, de quo multum gaudebat. Suivant la moralité, le Roi Vespasien, c'est Jésus Christ; notre Dame de Joie, est la Béatitude éternelle; ce jardin péril-leux, c'est le Monde; le lion, bien entendu, est le Diable: les armes sonc le payement de la dixme, & des offrandes, le peloton de fil est le Baptême, dont on perd la grace, & qu'on retrouve par la Confession, &cc. C'est

ainsi que les Moines & le Clergé du quinzième siècle & du commencement du seizième siècle, travestissoient la Religion & repaissoient les peuples & eux-mêmes, de misérables contes où l'on prenoit à tâche d'insulter la vérité de tous les côtés.

Autre matiere à morale. Un certain Roi passant d'une ville dans une autre, arriva à une croix chargée de quatre écriteaux; un de chaque côté. Dans le premier étoit écrit : Si tu passes par a côté-là, tu seras bien traité à la couchée, mais ton cheval ne trouvera rien; au côté opposé: En passant par ici, ton cheval sera très bien, mais tu seras trèsmal, au troisième côté: Si eu prends ce chemin, toi & ton cheval, vous serez assez bien; mais tu seras chargé de coups, du quatriéme enfin : en choisifsant cette route, toi aussi-bien que ton cheval, serez bien traités, mais tu seras démonté, & il faudra s'en retourner à pied. Après un peu de réflexion; prenons dit le Roi le premier chemin; je serai bien, mon cheval sera mal; mais une nuit est bientôt passée. La chose arriva comme l'annonçoit l'écriteau, & le Roi retourna chez lui. La morale du conte; c'est que ce Roi est un bon Chrétien; le cheval, c'est le corps; la croix du carrefour, c'est la conscience; & la route que suivit le Roi, c'est celle de la pénitence. Les autres voies peuvent se deviner quand on a la cles.

Le conte très-connu des rêves des trois Voyageurs qui n'avoient qu'un pain à manger, qui devoit être pour celui dés trois qui feroit le rêve le plus beau, ce Conte fe trouve dan**s** le Gesta Romanorum, & fait la matiere d'une moralité. Le voici dans le Latin de l'Auteur. » Olim erant » tres focii qui ad peregrinandum per-» gebant. Accidit quod cibaria, præv ter unum panem, invenire non po-» terant; & erant famelici valde, & 3 dixerunt ad invicem : Si iste panis in » tres partes dividatur unicuique pars mon sufficeret ex nostris ad saturan-» dum. Habeamus ergo sanum consi-"lium quomodo debeamus de isto » pane disponere. Ait unus : hîc in » viâ dormiemus & quiliber somnium shabeat, & ille qui majus mirabile

viderit, ille totum habeat panem. "Responderunt alii duo: Bonum est » confilium, & coperum dormire. Ille » qui confilium dederat, furrexit ex » ipsis dormientibus & panem totaliter » comedit nec unicam micam sociis suis - dimilit. Hoc facto focios suos exci-» tavit dicens: Surgite velociter, & puilibet Somnium suum dicat. Ait » primus: Carissimi; mirabile som-" nium vidi. Scilicet unam scalam au-" ream de cœlo descendentem, per » quam angeli ascenderunt & descen-» derunt, & animam meam usque ad » cælum de corpore meo extraxerunt. » Quando ibi eram, Patrem, & filium » & spiritum sanctum vidi; & rantum » gaudium circa animam meam erat, » quod oculus non vidit, nec auris » audivit quod ibidem percepi & istud » est somnium meum. Ait secundus: " Et ego vidi quod Dæmones, cum sinstrumentis ferreis, & ignitis ani-» mam meam de corpore meo traxe-» runt, & ibidem me male tractave-» runt, & dixerunt: Quamdiu Deus » regnat in cœlo, permanebis in isto » loco. Air tertius: Audite somnium

n meum: mihi videbatur quod qui-» dam angelus ad me venit & ait : » carissime, vis videre ubi sunc socii » rui ? respondi : Etiam , Domine ; » inter nos habemus unum panem di-» videre. Timeo quod cum pane re-» cesserunt. Ait ille: Non est ita. Sed » panis juxta nos est; sequere me. Duxit » me ad portam cœli. Caput meum » tantum, secundum præceptum suum, » infra portam posui, & vidi te; & » videbatur mihi quod ad cœlum rap-» tus fuisti, & sederes in throno au-» reo, & multa cibaria ac vina optima » haberes ante te. Dixitque Angelus p mihi: Ecce socius tuus abundat in nomni gaudio, & tibariis; & ibi-» dem in æternum permanebit, quia » qui semel regnum cæleste intraverit » exire non poterit. Jam mecum veni » & oftendam, ubi alius focius tuus » est. Cum vero sequurus illum fuis-» sem, duxit me ad portas inferni & » ibi vidi te, sicut dixisti in pænis » gravissimis & cum tibi quotidie mi-» nistrabatur panis & vinum in magna » copià, tunc à te quæsivi : O! charis-» sime socie, mihi displicet quod in

» istis pænis jaces; tu vero respondisti » mihi quod quandiu Deus regnat in » cœlo hic permanebo, quia hoc me-» rui. Surge ergo cito, & totum panem comede, qui à modo, nec me, nec focium nostrum videbis. Ego \*\* vero cum vidi surrexi, & sicur di-» xisti panem comedi. « Suivant lå meralité ces trois compagnons de voyage sont, le premier; les Sarrasins ou les Juiss: le second les riches ou les grands du monde & le troisiéme, les parfaits Chréfiens: Sicut funt vini religiosi, (comme sont les Moines) le pain rond, c'est le Ciel. Les trois rêves, c'est la persuasion où sont les Juifs & les Turcs, & les Grands, qu'ils auront part au Ciel, & la vérité de ce partage est pour les vrais Chrétiens. Les contes de l'Alcoran & du Talmud, sont-ils moins excusables? C'étoient pourtant les Auteurs de ces pitoyables rapsodies, qui guidoient les consciences; qui crioient à l'impie, à l'hérétique contre Vivès, contre Erasme, contre Reuchlin, contre les plus pieux & les plus savans hommes de leur rems!

**V**oici

Voici encore une histoire. Titus, dit l'Anteur, qui regna autrefois à Rome, enjoignit à tous ses sujets de fêter le jour de la naissance de son fils aîné, & fit publier que quiconque travailleroit ce jour-là seroit puni de mort. Après la publication de cette Loi., le Prince appella Maître Virgile, (Vocavit Magistrum Firgilium) & lui dit: notre ami, j'ai fait publier une telle loi. Mais la difficulté, c'est de punir les contrevenans, & de la faire øbserver à la leure. Pour les punir, il faut les connoître, & qu'aucun ne puisse me tromper; ch! le moyen d'y parvenir? je vous prie donc de faire ensorte par votre science que pas un ne m'échape. Seigneur, reprit Maître Virgile, soit sait ainsi que vous l'or-donnez. Aussitôt il se mit à construire (a) par art magique une statue qu'on

Tome L

<sup>(</sup>a) Sur la prétendue Magie de Virgile; voyez l'Apologie pour les grands Hommes accufés de Magie, par Naudé. Dans l'article qu'il y donne à Virgile, chap. 21. p. 439. & fuiv. apparemment Naudé ne connoissoit pas le Gesta Romanorum, car il en aucoit parlé.

plaça au milieu de Rome, & cette statue révéloit tous les matins à l'Empereur les noms de ceux qui avoient contrevenu à la loi; par ce moyen on punissoit de mort une infinité de perfonnes. Un ouvrier nommé Focus, ayant travaillé le jour défendu, comme les autres jours, pensa aux moyens d'éviter la punition; il se leva de grand matin, alla trouver la statue magique, & lui fit ce compliment: ô! statue, ma mie; res révélations font tous les jours périr bien du monde. Je jure mes grands Dienz, que si tu te mêles de mes affaires, je te brise la tête en morceaux. Tiens-le toi pour dit: il s'en retourna chez lui, après cette menace. Le Roi Titus, ayant envoyé à son ordinaire demander à son Oracle le nom des réfractaires, la statue leur répondit: Messieurs, levez les yeux, regardez-moi bien au front, & lisez ce qui y est écrit. Ils regarderent & lutent ces mots: Les tems font changez; les hommes sont devenus plus mé-chans, & quiconque veut dire la vérisé aura la tête cassée. Allez, reprit la

stare, & dites cela à votre Maître. Les députés s'en allerent & rapporterent le tout fidélement à Titus. Le Prince instruit, fit poser une garde, auprès de la statue, avec ordre d'amener au Palais pieds & poings liez, le premier qui l'insulteroit, & de lui demander le nom de celui qui l'avoit menacée. Tout fut exécuté, & la statue rassurée nomma Focus, qui fut aussitôt pris & conduit à Titus. Pourquoi, lui demanda le Prince, as-ru eu la hardiesse d'enfreindre ma. loi ? Seigneur , répondit le pauvre Focus, c'est qu'il ne m'est pas possible de la suivre, étant obligé de gagner tous les jours par mon travail huit deniers; ch., pourquoi huit deniers repartit le Prince. Parce que je suis obligé d'en rendre tous les jours deux que j'ai empruntés dans mon enfance, d'en prêter deux autres, d'en perdre deux, & d'en employer deux. Je ne comprens pas bien tout cet arrangement, explique-toi plus clairement,. lui dit Titus. Seigneur, reprit Focus, des huit deniers desquels je vous ai

parlé, j'en donne deux d, mon per qui m'a clave, pour le faire vivre. C'est une shirution. L'an donne dens à mon fils; melt ein sprara & s'il ch honnête homme il me les rendre de deux à ma femme , pour ses affiquess; c'est autant de perde, puisqu'elle ne m'en chagrine pas moinsipar son humeur açariatre & sea contradictions. continuelles.: Jen employe deux pour ma nourriture & l'entretien de ma maison. Or si je ne travaille pas tous les jours, je ne puis plus subvenir à toures ces obligations. C'est fort-bien répondu, dit Titus; va-t-en & conti-nue de travailler. Ce-Roi étant mort quelque-tems apads; Foots, dont la réponse prudente avoit fait du bruit. fut élu & mis à sa place. (Voilà pour l'histoire Romaine une nouvelle découverte.) Il regna, dit l'Auteur, avec beaucoup de sagesse, & égant moss lui-même, on place sa statue parmi celle des Empereurs, & derriere faaête on mit huit deniers. vérité du fait est constatée par monument. Pour la moralité; Tiens.

dit l'Auteur, est le Peresternel; le Fils ainé, dont la fête est ordonnée, c'est Myas Christ; Virgile, c'est le Saint-Espric; la Statue saire par art magique sont les Prédicateurs. Focus, par je ne sais quel moyen, ce Focus qui menaça la statue de lui casser la tête, est le bon Chrétien qui paye tous les jours deux deniers à Dieu le Pere, deux à Jésus-Christ son Fils, qui en perd deux pour son corps qui est comparé à la semme, som emploie deux utilement en aimant Dieu & son prochain.

Je pourrois donnet ici beaucoup' d'autres exemples pareils des efforts d'imagination qu'il falloir saite, pour donner un sens moral à toutes ces pauvretés, qui se prêchoient & s'écrivoient du ton le plus sérieux du monde, & qu'on consondoit avec les vérités de l'Evangile.

Si on est inquiet de savoir pourquoi Virgiles, devenu contemporain de Titus est ici employé pour une œuvre magique, & regardé comme un sorcier, il ne saut que consulter

Q iij,

Naudé dans sa curieuse Differtation des grands Hommes accusés de Magie, au chapitre 21. destiné à l'examen de la prétendue Magie de Virgile. Il est fort-bien prouvé que Mª. Gervais, Chancelier de l'Empereur Othon III, (a) Auteur du Livre intitulé : Otia Imperatoris, est la source de toutes ces chimeres magiques attribuées à Virgile. Si quelqu'un se mettoit dans la tête de faire un nouveau Recueil de Contes, dans le goût de ceux de Perault, ou de Madame d'Aunoy, il trouveroit bien des matériaux dans le Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis & mysticis. Je ne connois point l'Auteur, mais il vaut bien les Prédicateurs célébres par leurs contes, & leurs inepries, tels que Barlette, dont j'ai donné un extrait, Maillard, Menor, Raullin, Vincent Ferrier, &c. soit du côté du style monachal, ou du côté des idées. Vivès dans son discours sur les anciens Interprétes de

<sup>(</sup>a) Mort en 1001.

S. Augustin de la Cité de Dieu, (a); parle des Gesta Romanorum moralizata, qui est sans doute l'ouvrage dont j'air donné quelques extraits, & qui étoit L'épée de Chevet des Moines, & dess Prédicateurs du teins, avec le Dormi-Securà, le Livre du Disciple Va-Benecum, le Catholicon, le Floretum, &c. que leur rareté fait rechercher aujourd'hui, & qui déportent de la foiblesse de l'esprit humain.

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'au milieu d'une barbarie, d'une nuit si épaisse, il se soit trouvé des hommes qui aient conservé le goût de la véritable érudition, des génies assez élevés pour vaincre les dissicultés, le préjugez, l'éducation, pour se mettre même audessus de la crainte très-juste qu'on porvoit avoir des persécutions des Ecclésiassiques, & sur-tout des Moines qui ne manquoient jamais de s'élever contre ceux qui vouloient déchirer le

Q iv

<sup>(4)</sup> Page 18. de l'édition de 1580.

bandeau, en <del>les accusant</del> d'impiéré & d'athéisme. C'étoit le premier pas.

VIVEZ, (Jean-Louis) lorfque ce favant homme publish for excellent Commentaire fur le bivre de S. Augultin De Civitate Det, en 1522, les Moines, mais fortout les Freres Précheurs, firent tout ce qu'ils purebt pour éclipser le mérite de Vivez & celui de son Commenzaire: > On avoit » bien affaire dissoient-ils; d'un noureau Commentateur sur ce Livre de ... S. Augustin! Leurs Peres .. Thomas " Valloes, Nicolas Trevech on Trivet, » & Jacques Pussavant, n'avoient-ils mpas die sout ce qu'on pouvoir dire . d'unis & de bon for la Cité de Dita; » il falto io foro lour coho poti le guire. ... Or à quei bon interter ce qu'ils avoiênt ... dio ? limbyravoir donc que le pre-. miet partia prendre. Wivezet pondie a ces objections dans fon discourt fur Les anciens laterprétes de la Cité de Dieu, & le fin d'une façon à impoler · filente à fes ennemis, ils eurent tecours à las restource prdimaire, aux reproches d'implété, dukéisme & d'héré-· Nithaulika. a Na

fie, qui entropjours fait fortune auprès du peuple mal instruit & des ignorans; & vettrem rana cecinere querelam. Vivez exposa en abrégé les détauts grossiers, les inepries, & la sorte de stupidité qui regnent dans les Com! mentaires de Thomas Valloes ou Valois, de Nicolas Trivet & de Jacques Passavant, & leur mé hode impertinente dans la prétendue exposition du texte, exposition dont toute la finesse: consiste à répéter en gros Latin, c'està-dire, en Latin monachal, ce que S. Augustin dit avec force, précision, élégance & politesse; & à déshonorer les vérités historiques par un mélange impur de mentonges & de contes de vieilles, paifez dans des entretiens de Clostres, ou dans le Gesta ROMANORUM: MORALISATA, & telles autres sources bourbeuses. Vivez en donne quelques exemples : tels sont les suivans. En parlant du célébre Déclamateur Portius Latro, Nicolas Trivet dit que ce Portius, étoit Caton, & il examine fi Caton est l'Auteur du Levre de Maximes, intitulée

le CATUNGULUS (a) ou le Catonnet. Il dit ailleurs qu'Atys fut présenté au Temple de la Mere des Dieux, pour lui vouer sa chasteté; c'est-à-dire qu'il donne d'Atys l'idée qu'on a d'un Moine qui fair profession. Il explique le terme de symphoniaci, symphonistes, ceux qui forment les accords, par les personnes qui embouchent la trompette, ou font d'une autre maniere beaucoup de bruit: Symphoniaci sunt canentes tubis, vel alio modo sonitum magnum facienzes. En expliquant les différentes parties du théâtre des Anciens, le Commentateur Deminicain dit que la scène étoit une espece de boutique, placée au milieu du théâtre ou une maisonnetre pareille à celle des Taverniers, & des Marchands, forgins pendant une foire: Quales sunt domuncula tabernariorum. yel mercutorum in nundinis, & il alléque l'autorité d'Hugitio, ou du petit

<sup>(</sup>a) D'Alibray a donné un Receuil de Maximes dans le même goût, p. 63. & suive de ses vers moraux, c'est un tiere empruné du Casonnes d'un Médecia.

Hugue, Auteur à la mode. Tout ce qui suit est d'une ignorance inconcevable. D'après le même Commentaneur , le Pancheon étoit un temple dédée à Cybelle par Domitien, & non pas un temple dédié à Jupiter vainqueur, & à tous les autres Dieux, par Agrippa, gendre d'Auguste, comme nous l'apprend l'histoire. Perse a dit : quid asper utile nummus habet. Sur le mot asper,, dont Perse s'est servi pour marquer une monnoie nouvellement fabriquée, le Dominicain qui ne se défioit pas de cela, moralise sur les chagrins que donnent les richesses : Propter quod,, dit-il , & spinis comparaneur. En parlant des Poctes Dramatiques, il prétend qu'il faut les diviser en Poetes anciens . & Poëtes nouveaux. Les anciens, dir-il, ne cherchoient qu'à faire? rire. C'est ce qui fait qu'ils ne parlent ordinairement que de débauche,, & de libertinage, de meretticiis & stupris, comme Plaute & Térence faisoient; on les peignoit tout nuds, ajoute t il, parce qu'ils montroient le vice à nud. On appelloit ces Poëtess Q.vi,

Satyriques-Comigues ; sels font Horace, Perse, Juvénal & leurs semblables... Les Poëres Tragiques & Comiques font aussi de deux l'ortes, les premiers pui rement Tragiques 3 ceux de la feconde espèce , Poeses Elegiaques unadantes de elegia, id este de miseria. Recciens éclaircissemens : rares découverres. Saint Augustin dit, ô ! animos germane Romanos ! ol ames vraiment Remaines! Le Commentateur explique autrement germand Id eft, dit - il, alte, vel immaniter. Nam Germani habent immania & alta corpora. En patlant de l'élévation que formoit sur la tête des Flamines la taine ou le lin qu'ils portoient : ce que les Romains appelloient Apex, & qui étoit ressenblant à la femmité du bonnet ou du turban eriemal, Appr., die le Moine Commentateur de S. Augustin , eft. k nom d'un certain Historiographe, &c. Voilà une découverre pour tous les Bibliographes. Le haut d'un bonnet de venu un certain Auteur! Tels étoient les chef-d'œuvres qui devoient faire comber la plume des mains d'un des

Х

Œ.

ŧĖ

plus savans hommes qui air paru à la renaissance des lettres. Après les éclaircissemens de Thomas de Valloes ou Walois (de Valleis), de Nicolas Trivech: ou Triver sonzassocié y & de Jacques Passavant, Moine plus ignorant & plus foux qu'eux , il n'y avoir plus rien à dire. Ni Vivez, ni les honnêtes-gens de fon tems ne voulurent les en croire sur leur parole , & c'est à cette heurense incrédulité que nous devons l'un des moilleurs Livres du seizieme siècle. Consultez Antoine de Sienne, Auteur d'une Chronique & d'une Bibliothéque des Freres Précheurs, Thomas Valloes & Nicolas Trivet sont deux Auteurs sans défaux: In humanioribus litteris abfolutus, in: philosophia divina & humana perfectus, in historiis antiquorum volvendis versatissimus, dit Antoine de Sienne, en parlant d'un homme qui prend la HOUPE DU BONNET des. Flamines, pour un certain Historiographe. Après cela fiez - vous à ce que disent les écrivains d'un Ordre, en parlant de leurs Confreres!

Plagiat : nous avons de Chompré son petit Dictionnaire des Fables, qui est bien peu de chose, encore est-ce un extrait d'un bien meilleur ouvrage, ou un plagiat. HERMANNUS TORREN-TINUS avoit fait imprimer à Anvers, dès l'an 1535, un excellent perit Dic tionnaire sous le ritre d'Elucibarius POETICUS continens historias Poeticas, Fabulas, insulas, regiones, urbes, fluvios, montesque insigniores, atque hujusmodi alia, amnibus adolescentibus in poesi versantibus oppido quam necessarius. A quelques fautes près, inséparables d'un pareil ouvrage le plans en est très-bien exécuté, & une nonvelle édition corrigée de ce Livre me paroîtroit bien plus nécessaire que le perit Dictionnaire de Chompré. Il ne contient que onze feuilles qui ne sont point chiffrées dans mon édition, laquelle étant in-12, ne forme qu'un volume de 264 pages, & parconséquent très-portatif; on est surpris de voir le grand nombre de choses qu'embrasse ce petit Livre dont l'Auteur est' un savant d'un jugement net, & de-

ces esprits qui ont l'art de dire beaucoup en peu de mots. Il y a un certain nombre de pareils ouvrages, qu'il seroit important de faire connoître. On les laisse pourir dans le fond d'une Bibliothéque, ils n'en sont ordinairement tirés que pour parer les quais. d'où, n'étant que rarement ramassés par quelque curieux, ils passent chez l'épicier. S'ils tombent dans la main de quelque personne intelligente, & qui en connoisse le mérite, il arrive de deux choses l'une; ou bien ces personnes se bornent à s'en servir pour elles-mêmes, lorsque leurs études se tournent du même côté; ou bien, si elles ressemblent, ces personnes, à Chompré, & à l'Editeur des Dialoques sacrés de Châtillon, ils copient ces Livres, &, en plagiaires hardis;. les font paroître sous une nouvelle forme, ou sous la même, comme leur propres ouvrages; &, comme le public n'a jamais été moins étudit qu'il l'est, ils se parent hardiment de ces plumes emprentées. Je fais tel-Auteur qui en a imposé à toures les sociétés sa-

vantes de France, & à tous les Journalistes. Quoique nous ayons depuis environ 50 ans un grand nombre d'ouvrages, & même plusieurs excellens, sur la connoissance des Livres; les Livres cependant ne sont point connus. Je nien veux pour preuves que l'Encyclopédie. Si les Auteurs qui ont travaillé à ce magnifique Recueil, avoient connu les Livres, ils nous auroient donné des articles bien plus parfaits. Souvent ils tâtonnem, & copient un fort mince ouvrage, au lieu d'avoir recours à un Livre dont l'extrait eût fait un morceau achevé. Je l'ai éprouvé en plusieurs occasions; mais particulierement dans tout ce qui regarde l'histoire ou la fable, & les antiquités; même la partie antique des atts & métiers. Quand on a fair certe objection aux Aureurs, ils ont répondu, qu'un homme ne pouvoit pas tout savoir; que la rencontre de ces Livres singuliers, & néanmoins nécessaires, est souvent na offer du hazard. Mais il y a bien des réponses à cela. Premierement l'Ency鹏

35

Œ.

1

3.

G

€:

8

ΰĈ

1

ĕ

clopédie n'est pas l'ouvrage d'un seuf homme. En second lieu, c'est à ceux qui s'y appliquent à faire des recherches ; la lecture des Cátalogues de nos Bibliothéques, & des Bibliothéques étrangeres étoit une occupation essentielle aux Aureurs, & pas un d'eux n'en a peut être soupçonné la nécessité. Une liste des Traités particuliers, & des Differtations étoit le fondement de ce grand ouvrage. L'a-t-ohfaite cette liste? on s'est beaucoup plus occupé à feuilleter des Dictionnaires & souvent à les extraire, qu'à se faire des marériaux plus solides. Je crois que l'entreprise de l'Encyclopédie est encore neuve & que rien n'empêcheroit de la recommencer. En réduisant ce qui a été fait, & prènant ce qu'il y a de bon avec goût & avec choix; les volumes exécutés pourroient se réduire à deux; c'est toujours aurant de fait. S'il se pouvoit faire même que ce Dictionnaire ne fûr qu'une compilation sans que les Aurenrs y misent du leur, que les liaisons, comme l'annonce l'épigraphe,,

l'ouvrage n'en seroir pas moins estimable. Ceux qui ont crié au plagiat n'étoient que de pauvres gens. Antoine de Nerveze, Secrétaire

d'Henri II, Prince de Condé ( fils d'Henri I, mort empoisonné à S. Jean d'Angeli, & pere de Louis II, dit le Grand Condé, ) étois contemporain de Malherbe; mais bien éloigné de ses talens poétiques, Nerveze n'avoit ni goût, ni force, ni génie, j'entens de ce génie qui distingue le Poëte du Prosateur. Fai parcouru ses Essais Poéziques, comme je fais tout ce qui me tombe dans la main d'anciennes poésies, & je n'y ai trouvé qu'une pièce, laquelle, sous une plume plus adroite, eût pu faire quelque chose de délicat. Elle est dans le goût Anacréontique, & présente des idées riantes. La voici avec quelques légers changemens:

> Déja la trifte Philoméle Se plaint aux échos d'alentour; Ah! que ne puis-je, aussi-bien qu'elle; Chanter librement mon amour!

Que ne puis-je, au fort de mes peines. Me transformer en cet oiseau! L'irois soupirer, sur les chênes L'ennui qui me met au tombeau.

En proie à toute ma tendresse, J'en voudrois enchanter nos bois; Et je voudrois que ma maîtresse Ne fût sensible qu'à ma voix.

Tantôt dans quelque route sombre, : Tantôt dans quelque cabinet, Recherchant la fraîcheur de l'ombre Je chanterois là mon regret.

Si le fomeil sur sa paupiere,. Venoit doucement reposér; Represant ma forme premiere,. Je hazarderois un baiser.

Mais, st l'adorable Thémire
Ne s'offensoit point de mes feux,
Dieux! quels transports l'amour inspire ??
Nous les partagerions tous deux.

Essais Poétiques de Nerveze, pages

L'amour de la gloire est une espèce de fireur: on la cherche sous quelque forme qu'elle se présente; & sous celle de la mort même, elle trouve des adorateurs. Lanzius, dans son discours académique contre la France, page 157, rapporte qu'un fou qui entendoir souer les villes qui luiétoient étrangeres tomboit d'accord de tous les éloges qu'on leur donnoit, pourvu qu'on voulût convenir que la ville de sa naissance l'emportoit encore dans le genre de mérite qu'on attribuoit aux autres. On tomba dans la conversation sur le grand nombre de fous qui se trouvoit dans une ville; celui devant lequel on parloit, ne voulant pas qu'aucun autre demportat sur la ville où il étoit né, interrompir le discours en difant que c'étoient de plaisans fous, que ceux de la ville dont il s'agissoit, en comparaison des fous de son pays: Fuit stultus qui quoties aliarum civitatum referri encomia inaudiret hactenus ea admittebat ; ut semper patriam suam praferret, & cum aliquando etiam fatuorum fieret mentio

nec ille patrim gloriam obscurare pategretur; in hac vathe protumpens: Quid illi illepidi à Mon enim prastantiores guspiam sunt sami quam in med patrid: Cela a donné lieu à cette épigratime:

Pour l'honneur du pays, avec un Allemand, Un Cadédis disputoit vivement.

Nous l'emportons sur tous les autres:

Beauté, mérite, esprit, talent, tout brille en

Chez vous, dit le Tudesque, y trouve-t-on des foux?

Ah! fandis!... Et nos fous, sont plus fous que les vôtres.

Fin du Tome premier.

## ERRATA du Tome premier.

AGE 55. vers 4. Palas, lifez Pallas. pag. 18. ligne derniere, Lettre-clause, lifez Lettreclose. pag. 107. lig. derniere, suas, lis. suos. Pag. 137. note a, imprior lif. imarior pag. 190. lig. 22. cum lif. eum. ibid. lig. 25. familias, 1is. familia. pag. 194. lig. 10, equus, lis. equo. pag. 195. lig. 13. cum, lif. eum. ibid. lig. 22. Selavina, lif. Sclavina. pag. 196. lig. 5. cruce, lis. cruci. ibid. lig. 21. mendicas, lif. mendicus. Pag. 197. lig. 5. quam non, retranchez la virgule. Pag. 199. Gallena, lif. Gallina. Pag. 201. lig. 7. fum, retranchez ce mot. pag. 202. lig. 5. doit, lif. dois. pag. 203 lig. 10. hostium, lif. ostium. pag. 206. lig. 13. o bona cana! lif. ô bona cana! Pag. 208. lig. 9. marte, lif. martre. ibid. lig. 21. novoculum, lif. novaculum. Pag. 210. lig. 22. xix? supprimez le point d'interrogation. ibid.lig. 23. inferni libro. Supprimez le poins. sibid. lig. 24. misere, lis. miseri. pag. 215. lig. 13. cum, lif. eum. pag. 225. lig 1.4. Batiniana, lif. Patiniana. pag. 230. lig. 11. mettre, lif. mette. pag. 232. lig. 12. Carthulius, lif. Cortulius. pag. 23 3. lig. 24. pag. 235. lig. 15. & pag. 236. lig. 16. Corlusio, lisez Cortusto. Pag. 247. dans la note, foredo, lis. fodero.

pag. 266. lig. 6. Charles V, lif. Charles VI.

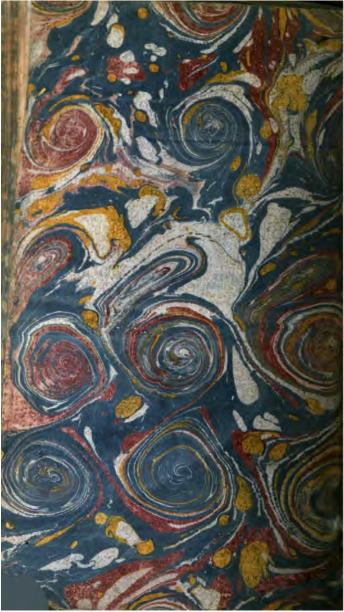

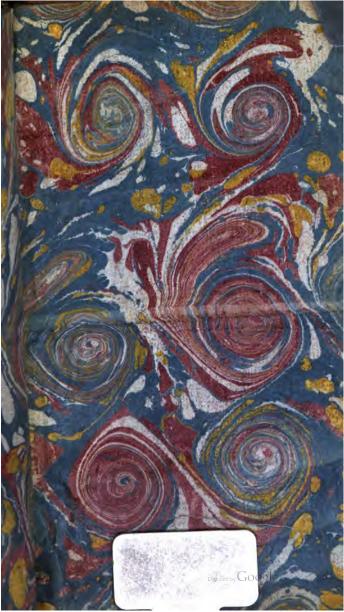

